

# Arts et spectacles : le Festival d'automne

CUARANTE-NEUVIÈME ANNÉE - Nº 14817 7 F

BOURSE

JEUDI 17 SEPTEMBRE 1992

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MERY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# Jérusalem-**Damas** via Paris

BEET STATES IN THE STATE OF THE

150 more

**医毒型用**(A)(A)

BCM spine .

ites

DECOUVEENT

DECOUVRENT

MITIATIVES

MERCIAUX

CHUE

un teptions

ONE

KONDE

MATIVES

effect d'empios

A France attendait son heure pour louer enfin, seule ou au sein de l'Europe, un rôle substantiel dans le processus de paix su Proche-Orient. En changeant « non seulement de gouvernement mais aussi de politique », comme le disait la semaine dernière à Paris le ministre des affaires étrangères, M. Shimon Pérès, Israël lui a

Et M. Roland Dumas s'est nessé de la saisir en se rendant lundi en Syrie pour y ren-contrer le président Hafez El Assad, l'un des acteurs-clefs de la négociation israélo-arabe. La visite était d'autent plus inetten-due que les relations entre Paris et Damas ont, ces demiers mois, été assez tendues, principale-ment à cause des affaires libanaises. La presse syrienne ne s'était pas privée ces derniers jours de vitupérer la France pour avoir jugé « déplorables des élec-tions législatives en présence d'une armée étrangère» au

Dumas ne s'est pas fait VII violence pour se rendre en Syrie, dans la mesure où M. Peres ne lui a rien demandé de précis, ne l'a chargé d'aucum message, mais saulement pressé de « convaincre les parties arabes (notamment palestinienne arabes (notamment palesthienne et sylenne) du sérieux des intentions fariéllemes a... L'occasion était trop belle. Elle effrait au ministre trançais la possibilité de faire d'une pierre deux coups : dissiper le nialelse laissé par les récentes élections législatives au Lihan, et mettre en avant une Liban, et mettre en avant une possible influence de la France aux llens privilégiés qu'elle entretient avec le nouveau gouverne-ment israéllen.

Paris peut tenter de l'exercer à deux niveaux : d'une part, en tentant d'organiser des rencontres israélo-arabes à un échelon plus élevé que celui des fonction-naires chargés actuellement de la négociation; M. Pérès l'a souhaité la semaine demière; d'autre part, apporter ses bons offices au sein des négociations multilatérales qui, sur des ques-tions intéressant l'ensemble du Proche-Orient, se déroulent paralièlement aux pourpariers bilatéraux sur le conflit israéloarabe. Le nouveau gouvernement israélien le demande aussi, jugaant, à ce stade, ces négocia-tions inconsistantes et trop dis-

DARIS doit accueillir pour la première fois, à la fin du mole d'actobre, le groupe de travall sur la coopération économiyan sur la cooperation economi-que régionale. Le sérieux de sa tache ne sausait être assuré sans une participation de la Syrie, qui à ce jour boycotte les « multilaté-rales». Or, la présence syrienne entraîterait, « ipao facto », celle du Liban...

il est peu probable que le pré-sident Assad alt brusquement changé d'avis à l'occasion de la visite de M. Dumas, même s'il y trouvait par allieurs son compts, il e pu en effet résilieure à peu de frais qu'il était « favorable à un rôle français et suropéen qui sidersit le processus de paix à réaliser ses objectifs », mais sur-teut axoquer ses propres vues tout exposer ses propres vues sur l'avenir du Liban.

M. Dumas a annoncé qu'il se rendrait en octobre dans les pays du Golfe, probablement en Arahie snoudite. Si important soit-il. le poids du royaume wahhabite. au stada actuel du processus de peix, demeure secondaire. Aussi faut-il s'attendre désormals à une initiative française en direc-tion de l'OLP.



# Les remous monétaires en Europe et les incertitudes politiques en France

# Nouvelles tensions sur les marchés

La Banque d'Angleterre a relevé de 10 à 12 % ses taux d'intérêt mercredi 16 septembre en fin de matinée, afin de soutenir la livre sterling, très attaquée sur les marchés des changes. Les Banques centrales d'Italie et d'Espagne ont dû également défendre leurs monnaies. Le cours du mark a atteint mercredi 3,41 francs français. Plus que jamais, l'issue du référendum français hante les marchés.

# Inquiétudes

par François Renard

Après la divine surprise constituée, au début de la semaine, par l'abaissement des taux directeurs de la Bundesbank et l'enthousiasme prudent des marchés sur le thème « c'est un retournement de tendance », l'ombre du référendum français du 20 septembre sur le traité de Maastricht plane à nouveau sur les marchés financiers, où les gains du lundi ont

été partiellement reperdus mardi et surtout mercredi. Ils l'ont même été totalement en Italie, le loyer de l'argent à un mois, qui est retombé de 20 %-22 % à 16 %-17 % au lendemain de la dévaluation de la lire, retrouvant presque son niveau antérieur à

Quant à la lire, sa tenue est très peu satisfaisante, notamment

La discussion s'est, en France, naturellement cristallisée autour de

l'Allemagne, parce que les rapports entre les deux pays sont le nœud

des conflits du passé et le fondement de l'intégration européenne de l'après-guerre. Elle a pris par-fois un tour déplaisant que le pré-sident de la République lui-même

a regretté. Partisans et adversaires de la ratification de Maastricht ont

utilisé « la peur de l'Allemagne »

pour appuyer leur cause, mélant allègrement les incertitudes de la politique extérieure et les supposés

démons intérieura, comme si, pres-que trente ans après le traité de l'Elysée, les fantasmes et les préju-gés l'emportaient encore sur l'ana-lyse.

# Un choix stratégique

Une victoire du « non » replongerait l'Europe dans les jeux de bascule des alliances opposées le continent à deux catastrophes

par Daniel Vernet

Les mille et une raisons qui militent en faveur du « non » ne résistent pas à un seul argument : le «oui» est un choix stratégique, dicté par quarante-cinq ans d'une politique européenne en rupture avec une Histoire séculaire et tragique. La question se résume ainsi : les Français vont-ils, dans leur majorité, approuver solemel-lement une stratégie visant à établir une coopération de plus en plus poussée entre les Etats, au sein d'une Communauté où les intérêts nationaux ne seraient ni oubliés ni niés, mais confrontés et dépassés? Ou vont-ils prendre le risque de revenir à un système d'alliances éphémères et contradictoires, à des jeux de pouvoirs et de contre-pouvoirs, qui ont déjà mené

Un entretien avec le premier ministre polonais

# Pas d'allégements fiscaux en 1993

Pas d'impôts nouveaux, mais pas d'allégements fiscaux : le projet de budget de l'Etat pour 1993 qui sera rendu public mercredi 23 septembre après le conseil des ministres ne contient pas beaucoup de nouveautés. Le déficit budgétaire annoncé sera voisin de 170 milliards de francs. Si le «non» l'emporte au référendum, le projet de budget sera durci et rendu public une semaine plus tard.

# L'ombre du traité

par Alain Vemholes

Quel que soit le résultat du référendum, les débats qui commenceront dans un mois au Parlement sur le budget de l'Etat pour 1993 seront marqués et pour ainsi dire empoisonnés par le traité de Maas-

Si le «oui» l'emporte, l'opposition grandira, à droite comme à gauche, entre les tenants d'une plus grande rigueur – qui s'inquiè-

respecter les « critères de convergence» fixés par le traité - et ceux qui, au contraire, prônent une véritable relance budgétaire par le déficit. Les premiers n'acceptent qu'à contrecœur la consigne donnée au début de mai par le premier ministre de ne pas augmenter les impôts l'année prochaine alors que l'effondrement des rentrées fiscales vide les caisses de l'Etat.

L'état de santé de président de la République

# M. Mitterrand souffre d'un cancer de la prostate

M. François Mitterrand, qui était hospitalisé depuis six jours, après avoir subi, vendredi 11 septembre, une opération de la prostate, devait quitter l'hôpital Cochin, mercredi après-midi 16 septembre, pour reprendre ses activiraprès une brève convalescence» et voter dimanche à Chêteau-Chinon.

Le troisième bulletin médical, diffusé mercredi matin par les médecins du chef de l'Etat, précise que le président de la République souffre d'un cancer de la prostate. Selon l'Elysée, la gravité de cette maladie « décelée à ses débuts » n'est pas telle qu'elle puisse empêcher M. Mitterrand de continuer à exerce pleinement sa charge.

Lire nos informations



# Lire aussi

Daniel Bensald, Alain Dugrand et Gilles Perrault; «L'Europe fermée», par Christine Daure - Serfaty; «Une tromperle», per Pierre Lefranc

■ «Et abrès?»

per PATRICK JARREAU

■ Les retrouvailles de M. Barre et M. Giscard d'Estaino per DANIEL CARTON

■ Débats : « ... Mais quelle était la question ? », par ¡ : ■ Masstricht vu d'Auvergne : III. – Petite histoire d'un comité

■ Un entretien avec Bruno Mégret

Propos recueillis par OLIVIER BIFFAUD

Région par région, le choix des élus pages 2 à 5

« thérapie de choc » écono-mique lancée il y a trois ans par le premier gouvernement post-communiste à Varsovie a couvert la brèche» et «facilité la tâche» à tous ses successeura, le chef de la coslition au pouvoir depuis juillet, Ma Hanna Suchocka, prone, dans l'entretien qu'elle nous a accordé, un passage « moins brutal » au capitalisme. Chrétienne-démocrate, elle se féliche de ses «bonnes relations a svec l'Eglise catholique, soulignant le rôle modérateur de celle-ci dans les conflits sociaux. A propos du débat sur Maastricht, cette juriste de formation craint qu'une victoire du «non» en France ne remorce les courents nationalistes et

Tout an estimant que la

antieuropéens en Pologne. Lire page 6 l'entretien avec Mr Suchocka



SCIENCES • MÉDECINE

# Jacques Testart contre l'«eugénisme doux»

Jacques Testart récidive. Il y a six ans, il lançait dans ces colonnes un débat aur le légitimité de cartaines recherches aux confins de la médecine procréative et de la médecine prédictive. A la veille de la publication d'un nouvel cuvrage, il s'élève contre les progrès d'un nouvel eugénisme qu'il qualifie de «doux» et de «démocratique». Il demande l'interdiction du diagnostic génétique sur les embryons humains. M. Testart estime d'autre part que dans sa forme actuelle le projet de loi sur la bioéthique ne répond pas aux multiples questions soulevées par le développement de le procréation médicalement assistée et de la génétique moléculaire. Lire page 16 l'entretien recueilli par JEAN-YVES NAU

EDUCATION • CAMPUS

La collège du bout du monde a Les facs hongroises jouent l'Europe 🔳 L'Université des Douze à petits pas 🔳 Le bizutage entre initiation et perversion.

ARTS • SPECTACLES

🗷 La XXII édition du Festival d'automne 🗷 Philip Glass, un pape au royaume post-moderne a Roger Woodward, compositeur et chaf d'orchestre australien, interprete Yannis Xanakis a Rétrospective Emmenuel Nunes, l'héritier de Boulez et de Stockhausen 🗷 Des mots et des sons, d'Arnold Schoenberg à Robert Ashley Merce Cunningham à Gamier.

Le sommire complet se trouve page 30

# Mais quelle était la question ?

par Daniel Bensaid, Alain Dugrand et Gilles Perrault

\* Dans les cas douteux, on tranchera pour le vrai »

ÊLANT grossièrement le chantage au chaos et l'ap-pel aux bons sentiments. les campagnes pour le «oui» au référendum évoquent la célèbre boutade de Woody Allen : «La réponse est oui! Mais rappelez-moi la question. » Il ne s'agit pas de se prononcer le 20 septembre pour la fraternité universelle contre l'esprit de clocher ou de chapelle. Il s'agit très précisément de ratifier ou de rejeter un traité.

On a dit qu'il n'y a guère, dans cette affaire, de «oui» heureux. Sans doute existe-t-il aussi un anon » malhenreux et hésitant, chez tous ceux qui répugnent à juste titre à mêter leur voix à celles des Le Pen et de Villiers, et qui voudraient pouvoir dire «qui» à l'Europe, à l'effacement des frontières, à l'élargissement des horizons. Hélas, les performances de publicité mensongere n'y peuvent rien : Maastricht n'est pas l'Europe.

C'est même le contraire : au mieux une moitié d'Europe tron-connée, au pis une Europe à plusieurs vitesses, inégalitaire et en morceaux. D'abord parce que le traité perpétue la cassure entre l'Europe nantie et son nouveau tiers monde à l'Est. Gommées d'un côté, les frontières sont reconstruites plus loin et plus hautes, avec miradors et « camps de transit » pour Alba-nais. Bosniaques et autres Abkhazes. Ensuite, parce que l'ap-plication prévue des critères de convergence significant un approfondissement des différences et des exclusions au sein même de la Communauté. Maastricht fait de la construction européenne une course éliminatoire sur critères monétaires. Après le vote danois, les Douze ne sont plus que onze. Dix et demi en réalité, puisque la Grande-Bretagne s'est mise en réserve de la monnaie unique et s'est ostensiblement tenue à l'écart d'un voiet social pourtant

vide. A moins d'une cure d'austérité déflationniste intensive, l'Italie et l'Espagne arriveront hors délais. Qu'importe, répondent les ultramaastricheurs: l'essentiel serait de ligoter l'Allemagne avant qu'elle ne retrouve ce que Michel Rocard appelle « ses penchants historiques et géographiques ». Soyons francs : l'Europe devient dans ce discours l'alibi d'une germanophobie symé-trique à celle du nationalisme rance et cocardier. Et soyons nets : cette Europe par la sélection monétaire ne se fera ni à douze ni à dix. Combien à l'arrivée ? Cette « intégration négative par neutralisation réciproque », selon la formule de Paul Thibaud, laissera bien des frustrations et des ressentiments qui hypothéqueront durablement l'édifi-

#### Une impasse politique

Le pot au lait de Maastricht serait un élixir magique antichômage? Hélas, le traité ne sera pas plus reculer le chômage que l'Acte unique dont les experts annonçaient monts et merveilles. Les mesures de convergence pré-vues pour le passage à la monnaie unique s'inscrivent – notre gouver-nement s'en est assez vanté! – dans la logique de la rigueur qui fait de la France le meilleur élève de la classe. La cure d'amaigrissement imposée à l'Italie ou à la Belgique pour rester dans le peloton aurait des effets récessifs indiscutables et des conséquences sociales explosives. Les ajustements imposés se traduisent déjà en Italie par la sup-pression de l'échelle mobile des salaires, en Espagne par l'attaque frontale contre l'indemnisation du chômage. Partout les dépenses de santé, d'éducation, et les services publics sont frappes par les restrictions budgétaires, et les systèmes de protection sociale sont attaqués, tection sociale, le droit de grève res-

tent en dehors du volet social. En monétaire européen homogène pour la circulation des marchandises (suppression des douanes et harmo-nisation fiscale) tout en refusant la libre circulation de la force de tra-vail et l'alignement à la hausse des droits sociaux?

Le pot au lait de Maastricht déborderait d'avancées démocratiques? Les partisans éclairés du traité prétendent qu'il institue une volonté politique là où régnait la seule loi impitoyable du marché. Ils admettent bien qu'un flou subsiste entre les prérogatives de la Com-mission, du Conseil, du Parlement, entre ce qui relève de l'Europe, des Etats, ou des régions, entre les déci-sions à l'unanimité et celles à la majorité qualifiée, le tout noyé dans une subsidiarité opaque.

Or la question n'est pas technique. La confusion illustre une impasse politique. Ayant écarté l'option fédérale sans adopter pour autant celle d'une Europe confédé-rale, le traité perpétue un équilibre braniant. La multiplication des instances de décision aux fonctions mal délimitées engendrera des pou-voirs incohérents et irresponsables. Déjà vidé de contenu au niveau des Parlements nationaux, le contrôle du citoyen se perdra encore davantage dans ce labyrinthe. La véritable innovation de Maastricht par rapport à l'Acte unique, à savoir la monnaie unique et l'institution d'une banque centrale, n'en prendra que plus de relief. La gestion de cette monnaie unique par un conseil de douze gérants nommés pour huit ans sera donc dissociée des budgets dont on nous dit qu'ils relèveront pour l'essentiel et pour longtemps encore des États nationaux. La monnaie n'est pas un simple outil mais un lien social unifiant un espace économique : cette disjonction entre une politique monétaire échappant à tout contrôle électif et des politiques budgétaires nationales, est lourde de tensions explosives. Soit la gestion monétaire européenne pliera les budgets à sa discipline et dictera ses conditions aux législations sociales, soit les rapports de forces sociaux

## De nouvelles fractures

Le pot au lait de Maastricht serait enfin chargé de paix perpétuelle? Or l'ordre issu de la seconde guerre mondiale s'est effon-dré. Une redéfinition des espaces géopolitiques, une refonte des hiérarchies de dépendance et de domination sont en cours. Elles passent hélas! par des conflits autant que par des conférences. Non réductible à une cause unique, l'explosion youslave participe de ces nouvelles fractures européennes. L'indépen-dance slovène et croate traduit aussi la tentative pour les mieux lotis de jouer seuls leur propre carte d'intégration européenne tandis que la Serbie se referme sur un populisme agressif et xénophobe. D'ausions entre Italie du Nord et du Sud ne sont qu'un signe avant-coureur. Plus largement, avec 18 % du revenu mondial pour 6 % de la population du globe, la Communauté européenne apparaît déjà comme un bunker face au désespou d'un tiers monde étranglé par la dette ; et ce bunker compte déjà ses cinquante-trois millions de payvres et de chômeurs, «exclus de l'inté-rieur». Il n'y a dans ces conditions nì démocratie ni paix durables. Les auteurs du traité en sont bien conscients qui rappellent l'a étroite coopération » nécessaire entre l'Europe militaire et l'OTAN sous hégé-monie américaine pour de nouvelles missions de maintien de l'ordre mondial préfigurées par la guerre du Golfe.

Partisans d'une Europe sociale et démocratique, solidaire et fraternelle, cette petite Europe sauce financière n'est pas la nôtre. Un changement d'échelle est certes à l'ordre du jour. A nous de lui donner forme. D'inventer notre avenir. De penser l'Europe dans la perspective du lendemain et non dans la rumination d'un monde révolu. Car - et ce n'est pas le moindre para-doxe - Maastricht, c'est encore l'Europe coupée en deux, l'héritage de Yalta et de la guerre froide, le dernier avatar d'un monde en train de disparaître. Remettre le projet européen sur ses pieds, l'ouvrir, passe d'abord par une politique sociale et un partage du travail har-monisant à la hausse les conquêtes sociales; par un nouvel élan laïque; par une politique active de coopération industrielle et écologique; par une association culturelle et politique avec les pays d'Europe de l'Est qui le désirent; par un désarme-ment nucléaire immédiat et par la suppression de la dette du tiers monde; par le choix clair d'une Europe confédérale respectueuse de la libre association des peuples et des nations

Parce que la question du 20 sep-tembre engage l'avenir, les petits calculs aboutissent à des politiques de gribouilles. Il serait, nous dit-on, indécent de mêler un « non » de gauche aux «nons» de droite, mais tout à fait respectable de mêler un «oui» libéral tempéré à un «oui» libéral tout court? Logique référendaire oblige : c'est l'inconvénient des réponses simples à des questions complexes.

S'il y a de bonnes et fortes raisons de refuser Maastricht - et tel est bien le cas - il ne fant pas laisser la droite xénophobe monopoliser ce refus pour lui donner son interprétation. Il importe qu'un courant de gauche, unitaire, lui dis-pute le seus et le contenu de ce «non». Il existe en particulier un moyen simple d'opposer au « non » raciste et xénophobe un « non » internationaliste et solidaire : en défendant le droit de vote de tous les immigrés qui vivent et travaillent dans les pays de la Commu-nanté, au lieu d'introduire de nouvelles discriminations en le réservant aux seuls «étrangers européens». Car le «non» de droite et le «oui» sont au moins d'accord sur ce point : le droit de vote des étrangers européens aux élections locales n'est pas un précédent extensible mais un verrou supplé mentaire contre une mesure abandonnée depuis longtemps par les

gouvernements socialistes. «Trancher pour le vrai», c'est répondre sans détours à la question posée. La nouveauté essentielle de Maastricht réside dans la monnaie unique. Elle traduit une manière bien particulière, libérale, de faire l'Europe. Ou'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y en a pas d'autre. S'il n'y a pas le choix, s'il n'y a plus ni enjeux ni alternative, si l'économie érigée en fétiche dicte sa loi, c'en est fini du débat démocratique rien d'étonnant à ce que le civisme s'affaisse alors devant l'indifférence. Parce que nous ne nous résignons pas aux diktats bureaucratiques et monétaires d'une histoire ventriloone, en votant « non » nous voterous pour une autre Europe.

 Daniel Bensaïd. Alain Dugrand et Gilles Perrault, écri-vains, ont signé l'appel « Pour un non de gauche, pour l'Eu-rope, contre Meastrichts,

TRAIT LIBRE

# L'Europe fermée

par Christine Daure-Serfaty

OUS sommes nombreux à être mai à l'aise devant l'affrontement du « oui » et du «non» au trané de Maastricht
en tout cas nons les Européens
qui avons une partie de nousmêmes ancrée hors de l'Europe,
dans ce que l'on cominue d'appeler le tiers-monde et qui est tout sim-plement le monde.

Depuis longtemps, il était facile de voir que la construction de l'Eu-rope, pour laquelle je suis, bien évidemment, n'apportait pas de profonds changements dans les mentalités ; la campagne pour le référendum le confirme, celle des «oui» comme celle des «non» de droite – car où est l'intérêt de passer d'un chauvinisme régional ou national à un chauvinisme européen, du petit terroir au moyen et au plus grand, si on garde à l'inté-rieur de chacune de ces boîtes le même regard, la même agressivité envers les autres qui sont euxmêmes tapis dans le compartiment voisin? C'est l'esprit des nations qui la composent que l'Europe devrait élargir, et non les dimen-sions du territoire, comme elle devrait ouvrir des portes au lieu de mienx les verrouiller : une prison qui s'agrandit reste une prison, ce n'est pas la liberté.

Mais il y a plus grave.

Je ne suis pas toujours sûre de savoir exactement ce qu'est l'Europe, où elle commence et où elle finit, ni trop quand elle est née, ni tres bien ce qu'elle est. Si on en reste aux conventions reographiques - ce promontoire à l'ouest de l'Asie et au nord de l'Afrique, atta-ché autrefois à l'Amérique et balaye par toutes les invasions, -oui, bien sûr, je suis pour l'Europe, pour tout ce qui repousse nos frontières et bouscule nos habitudes.

Mais l'identité de l'Europe, ce qui, à mes yent, à pu faire sa gran-deur, et qu'elle est en train de perde personne n'en parle : le cœur du débat est là encoré escamoté. Parce qu'elle entrouvre quelques Etats - bien peu, - on oublie qu'elle se ferme durement, implacablement, sur le reste du monde.

#### La misère du monde

Parce qu'elle prétend nous défendre contre nos rivaux économiques d'Amérique ou d'Asie, on oublie qu'elle nous range avec eux du même côté de la grande fracture qui, en cette fin de siècle, sépare radicalement les hommes en deux : ceux qui gèrent dans l'inégalité des formes d'abondance, et ceux qui continuent à se débattre et à mourir dans la pire des pénuries. Parce qu'elle n'a plus de conflits avec ses anciens adversaires : Anglais, Allemands et communistes de l'Est, elle prétend assurer la paix, et on oublie qu'elle désigne nos nouveaux ennemis, ceux devant les-quels nous construisons nos murs et nos défenses, les affamés du monde qui prétendraient venir chez nous pour manger à leur faim.

De l'intérieur de notre forteresse, nous créons des visas, nous en réduisons le nombre, nous ne vou-lons pas voir ni savoir que des clandestins se noient dans des mers toutes proches, sur les plages de nos vacances au sud de l'Espagne, ni que la famine tue et va conti-nuer à tuer des millions d'Africains. Il y a là quelque chose d'in-supportable, à quoi on ne pent dire

Les affamés sont nos nouveaux « barbares », et, quinze siècles après la chute de l'Empire romain, nous construisons un autre limes pourtant, nous le savons : n'acrète les hommes qui out faim. temps sous la poussée des multi-tudes qui n'ont plus rien à perdre.

C'est donc en vain que nous élevons nos barrières autour de cette Europe fermée, close et mortifère et de surcroît, ce sera notre honte, et de surcroît, ce sera notre honte, «La mort de tout homme me dimi-nue, car je fais partie de l'huma-nité; aussi, ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi». C'était la voix de John Donne, un Européen, en 1600, Hélas! à la fin de ce siècle, tandis que tant d'hommes meurent à nos que tant d'hommes meurent à nos nous sentir amoindris, que « nous ne pouvons accuellir toute la misère du monde...», et nous en restons là. Est-ce tout ce que l'on retiendra de nous ?

► Christine Daure-Serfaty a publié Tazmamart, une prison de la mort au Maroc (Stock, 1992).

# Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25

opieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944 Capital social : 620 000 F ax associés de la société : Société civile x Association Hubert-Beave-Méry x



amission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

nseignements aur les กล่งเกนิกร dex du Monde au (1) 40-65-29-33 Reproduction interdite de tout article,



**ADMINISTRATION:** PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tel. : (1) 40-65-25-25

opieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Président directeur général : Jacques Lesourne Directeur général : Michel Cros Membres du comité de direction : Jacques Guiu. Philippe Dupuis. Isabelle Tsaidi. 15-17, rue du Colomel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F Tétéfax : 46-62-48-73. - Société Minée de la SARL de Mémbr et de Médius et Régies Bouque SA

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

#### **ABONNEMENTS**

| TARIF  | FRANCE  | SUISSE-BELGIQUE<br>LUXEMB-PAYS-BAS | AUTRES PAYS<br>Voie normale-CEE |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| 3 mois | 460 F   | 572 F                              | 790 F                           |
| 6 mpis | 899 F   | 1 123 F                            | 1 560 F                         |
| 1 an   | 1 620 F | 2 086 F                            | 2 960 F                         |

ÉTRANGER : par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

# **BULLETIN D'ABONNEMENT**

Durée choisie: 3 mois 6 mois 🗆 Prénom Adresse : Code postal: Localité : Pays: Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimeri

# Une tromperie

par Pierre Lefranc

IN ancien collaborateur du général de Gaulle ne peut qu'éprouver un sentiment voisin de l'indignation lorsqu'il entend affirmer que l'Europe qui est en puissance dans l'accord de Maastricht se situe dans la droite ligne de la pensée du général de Gaulle.

il s'agit là, an effet, d'une déformation flagrante de la vérité et, bien que cette tromperie soit démontrée par la production de textes authentiques indiscutables et des plus explicites, les auteurs de cette imposture, sourds à toute preuve, persistent et bran-dissent en chaque occasion, évidemment dans le but de relier les hésitants, cette théorie menson-

Il est indéniable que les princi-paux auteurs du projet de Maas-

tricht souhaitent que ce texte constitue l'acte de naissance d'une Europe fédérale et supra-nationale et, si le mot n'y figure pas, c'est qu'il en a été ratiré à la demande des Britanniques. Le président de la République fran-caise n'a d'ailleurs pas caché dans sa récente intervention que cette Europe fédérale constitueit l'objectif qu'il poursuivait

Or le général de Gaulle a constamment affirmé son oppo-sition formelle à ce type d'Europe qui reviendrait à abolir l'histoire, la langue, les traditions et les ins-titutions des nations et il a préconisé une Europe des Etats qui permette aux peuples appelés à a composer de conserver leur intité et de demeurer maîtres

de leur indépendance.

aux grands objectifs définis par le champion de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes scient pénétrés de cette opposition entre sa pensée et le traité qui leur est soumis, et qu'ils ne se laissent pas égarer par de mauvais prêcheurs parfois pein-turturés de croix de Lorraine.

De Gaulle s'est suffisamment exprimé sur l'Europe, et de façon non équivoque, pour que l'on puisse avoir la certitude de ne pas abuser de sa mémoire en affirmant qu'il n'aurait jamais apposé la signature de la France au bas de son acte de décès élaboré à Masstricht.

▶ Pierre Lefranc est président de l'Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle.

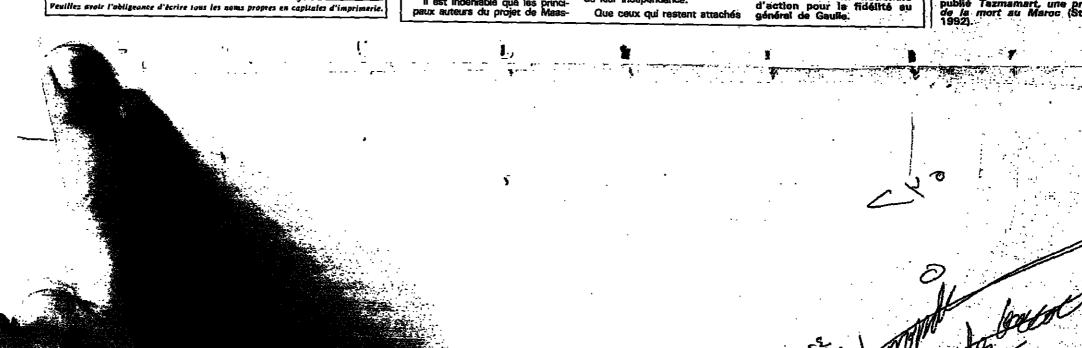

# L'Europe

par Christine Daurelle

· Barrio 400 at 15 Contract : The days in CALL CO. ### e . . .

Main

Li misére

-

:.: : : :

特许多 (100)

Sear Bride,

· 1

Monda (j. AND LICHTON **Windows** characters. SUMMES ( ... BOT MINE. endendige o In district THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Maheritant Const. T. A SHIPLE OF LAND latings survey at the lating garden Cod Arts MANAGEMENT STATES Estable Teather 概 秦 46 · la mente not early agency 200 X 1 02 2 1 AND POST OF PRINCIPAL PRIN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE Mr Brases **발 🖆** (의 - - -P Springer Day

ment parce qu'il ne s'agit pas d'une élection, les Français se sont sentis d'autant plus à l'aise pour se saisir du problème qui leur est posé. Leur rôle étant, en la circonstance, de porter des idées et de nourrir le débat, et non pas seulement de travailler à leur carrière, les politiques ont retrouvé l'oreille des Ennoblie, la politique reprend ses droits. Voter coul » ou cnon » à Mass-tricht, c'est aussi donner la préférence, à gauche comme à droite, à différents responsables et à différentes stratégies. Ce débat-là prend autant d'importance

AASTRICHT a redonné sa dignité à l'in politique. Bon gré mai gré, les responsables ont dû faire campagne, se mettre à l'écoute des citoyens pour se

faire entendre d'eux. Le courant s'est

remis à passer entre les dirigeants et la

société, sans dissiper tout à fait la salu-

taire méfiance de l'électeur envers ceux qui sollicitent son adhésion. Précisé-

vement M. Barre rapporter quelques confidences du général de Gaulle. M. Barre écouta attentivement
M. Giscard d'Estaing développer ses
vues sur la monnaie unique. Bref,
une aimable conversation d'hommes
bien élevés.

allemand consenti pour la signature du traité, ou encore sur l'utilité du référendum. Comme M. Millon, M. Barre, qui ne semblait pas obnubilé par la survie de l'union de l'opposition, a aussi pris moins de gants que M. Giscard d'Estaing pour fustions de comportement des hérauts du ger le comportement des hérauts du unon » qui contreviennent, selon lui, à une règle essentielle en politique, « celle de l'honnêteté intellectuelle ». De même, interrogé sur les réper-

gnant à plusieurs reprises le rôle cacher. » «Surmontons nos peurs, nos éminent tenu par l'ancien chef de craintes, nos fantasmes, a conclu le l'Europe. deputé du Rhône, pour une réponse l'AREV (Alternative rouge et verte).

que celui qui porte sur le traité lui-Du côté de la majorité, les choses

sont claires. Si c'est couix, apourquoi partir?», a expliqué M. Roland Dumas, mardi 15 septembre, sur Europe 1.

précisé aussitôt que ce n'est pas son «hypothèse principale» et, mercredi matin, sur Europe 1, 2 a même indiqué qu'il l'éécarte tout à fait », «Le prési-dent, a souligné M. Strauss-Kahn, a toujours dissocié le résultat du référen-

# Et après?

« Nous n'avons pas achevé notre têche, a indiqué le ministre des affaires étrangères. Elle commencera, au contraire. (...) Nous serons bien placés pour exécuter ce qui aura été décidé.»

Le ministre de l'industrie et du com-Le ministre de l'industrie et du com-merce extérieur, M. Dominique Strauss-Kahn, a paru moins assuré des inten-tions de M. François Mitterrand, puis-qu'il a accepté d'envisager, sur Radio-J, l'hypothèse selon laquelle le président de la République pourrait décider que «sa tâche accomplie, il arrête son man-dat» (le Monde du 16 septembre). Il a dum et le respect, auquel il est attaché,

droite, la confrontation sur les A droite, la confrontation sur les suites possibles du référendum est on ne peut plus vive. « Nous savons bien tout le profit que M. Mitterrand pourra retirer en matière de politique intérieure d'une victoire du ∢oui » : l'absolution de toutes ses erreurs, le moyen de réduire l'empleur et le signification de la victoire de l'opposition aux élections législatives », a affirmé M. Philippe Séguin, devant quelque cinq mille personnes, mardi soir à Amnéville, en

Moselle. «Le président de la République sera relégitimé», a renchéri M. Charles Pasqua au cours de la même réunion.

A débat à la salle de la Mutualité, à Paris, M. Jacques Chirac assuralt que, si le «oui» l'emporte, «ce ne sera pas la victoire de M. Mitterrand », et il ajoutait : «Ce sere, mēme, se défaite. » Et encore : «Ce sera, en toute hypothèse, un cruel camouflet pour le président de la République », car « l'Europe, qui falsait l'objet il y a quelques mois seulement, avant qu'il ne s'en mêle, d'un consensus général, est aujourd'hui un objet de division». Bref, M. Chirac « doute fort que, quel que soit le résultat du référendum, M. Mitterrand puisse s'en glorifier».

Ceux qui veulent voter «non» contre M. Mitterrand perdent donc leur temps, selon le maire de Paris. Mais ceux qui

envisageralent de le faire pour permettre une recomposition politique ont tout aussi tort, à en croire M. Séguin, qui, mardi, sur France-Inter, a exclu toute évolution de ce genra. Le RPR, a-t-il affirmé, sortira « renforcé » d'une victoire du «non», et M. Chirac «sera le meilleur fédérateur du roul » et du enons. Le député des Vosges est a plus confiant que jamais dans la capa-cité [du président du RPR] à accéder à

le magistreture suprême ». L'ancien ministre des affaires sociales considère, à la différence de son allié, M. Pasqua, que la crainte du désordre dans l'opposition ne peut qu'inciter les électeurs de droite à voter «oui». L'un veut capitaliser pour l'avenir ; l'autre, liculder sans tarder les créances qu'il s'est constituées sur leur parti com-

PATRICK JARREAU

# Les retrouvailles de M. Barre et de M. Giscard d'Estaing

de notre envoyé spécial

Petit miracle de l'Europe? Après avoir accepté, samedi dernier, l'in-vitation à Toulouse de M. Dommique Baudis qui, en pleine fièvre rénovatrice du printemps 1989, avait pourtant réclamé sa mise à la retraite, puis retrouvé lundi à Vin-cennes Ma Simone Veil, qui avait refusé de faire avec lui liste commune pour les élections européennes de juin 1989, M. Giscard d'Estaing a renoué avec M. Raymond Barre, mardi soir, pour parler encore et toujours de l'Europe, à Caluire-et-Cuir, dans la banlieue tyonnaise. Cela n'était plus arrivé depuis le 9 juin 1985. C'est grâce à l'Europe qu'ils se sont connus dans les années 60, alors que l'un était jeune ministre des finances et l'autre viceprésident de la Commission européenne. C'est l'Europe qui les rap-proché de nouveau. L'Europe et M. Charles Millon, qui avait pro-posé aux intéréssés ces retrouvailles.

Devant près de trois mille personnes qui out salué comme il se devait ce couple reformé, M. Gisdevait ce couple resorme, M. Gis-card d'Estaing s'est montré d'une extrême amabilité avec son ancien premier ministre, en qui il s'est plu à reconnaître « l'homme d'Etat, de sagesse, de grande expérience et d'ar-dente conviction européenne ». M. Barre fut plus approximatif, mais

Si elle avait été poussée plus loin, sans doute quelques dissonances auraient été perceptibles. Sur la poli-tique agricole commune, sur l'effort

De meme, interroge sur les reper-cussions politiques du choix de dimanche prochain, M. Barre s'est-il-bien gardé de tenir le discours de M. Giscard d'Estaing, selon lequel la priorité, quoi qu'il advienne, sera en mars prochaint une mettre fin à la gestion socialist de la France ». a gestion socialiste de la traice s.

« Je ne suis pas un grand expert en
politique, je regarde les événements
les uns après les autres: », a-t-il dit,
avant d'ajouter : « Les problèmes qui
vont se poser vont aller bien au-delà
de la scène politique. Il faudra remettre les affaires en ordre, et cela sera
un peu douloureux. il ne fout pas le pas à ces craintes irrationnelles le résultat d'une politique qui a été menėe pendant quarante ans.»

Le président de l'UDF s'est montré, lui, plus prudent et plus pragmatique : « Chaque vote compte, a-t-il assuré. Un vote de responsabilité où chacun et chacune d'entre nous détiendra une parcelle très précise de la destinée de la France. Les personnes àgées diront « oui » en pensant à leurs souvenirs. Les jeunes voteront « oui » en pensant à leur avenir. Ouant aux autres, leur motis devrait être de montrer la capacité de la France à jouer un rôle en

**DANIEL CARTON** 

☐ Meeting commun du PCF et de la LCR à Marseille. - Environ deux cent cinquante personnes ont assisté, mardi 15 septembre, à Marseille, à un meeting commun de responsables de ganche, dont MM. Alain Krivine, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, trotskisté), et Guy Hermier, député communiste des Bouches-du-Rhône, appelant à voter «non» an référendum afin de «préserver les chances d'une Europe sociale et démocratique». M. Yves Vidal, député (non inscrit) et ancien premier secrétaire de la fédération M. Raymond Genet, représentant | rope riche du Nord et l'Europe

Chez les Verts

# Le «oui» de la raison contre le «non» du cœur

CAEN

de notre envoyé spécial

Mardi 15 septembre, à Caen, les des débats possibles mais ini bles il y a seulement six mois en opposant deux des leurs sur une même tribune: M= Dominique Voynet, porte-parole du mouvement favorable au «non» dit «de gauche» et M. Yves Cochet, partisan d'un «oui» résigné. «Foire de la politique c'est évaluer dans quel pontique c'est evaluer aans quet camp on est, dit l'un de sa voix grave. Mon « oui » ne sera pas un « oui » pour l'Europe que je souhaite. Mais je redoute l'Europe du « non ».

□ Les conseillers régionaux écologistes de Paris pour le «oui». ~ Jugeant qu'il serait « misérable » de réduire le référendum du 20 septembre à un « enjeu de politique politicienne», les sept conseillers régionaux de Paris éins sur les listes de Génération Ecologie et des Verts ont appelé; mardi 15 septembre, à voter « oui » à Maastricht. « Les accords de Maastricht, bien que perfectibles, marquent des avancées dans la construction européenne et obligent ticipé à cette réunion, de même que à un tattrapage social entre l'Eu-

«Je suis fatiguée de me déterminer par rapport à Le Pen ou à Pasqua, confiait l'autre sur le mode char-meur. Je refuse de me laisser enfermer dans la question de savoir si mon «non» sera un «non» sale ou un «non» propre.»

Ils se connaissent depuis plus de dix ans. Lui, le Breton, spécialiste en informatique, âgé de quarante-six ans, et elle, l'ancienne championne de natation devenue médecin anesthésiste, de douze ans sa cadette, ont jadis conjugué leurs enthousiasmes et leurs obstinations au sein du comité de campagne du candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1981, un certain Brice Lalonde. Depuis lors, ils se passent le relais mée en année pour conduire, au sein des Verts, le principal courant minoritaire opposé à la majorité de M. Antoine Waechter. Quand, sou-dain, Maastricht les a séparés. Mais nas tont à fait

Pour les besoins des caméras de

France 3, mardi soir, ils ont remonte ensemble l'escalier qui conduit à l'Atelier du Lis, au Centre des congrès de Caen. « C'est sûr que tu vas gagner, dit alors Yves à Dominique. Tu vas employer les arguments du cœur et moi ceux de la raison. » Pour Yves, « européen convaincu et maastrichien modéré », il s'agit de ne pas sombrer dans le egauchisme méthodologique». Pour Dominique, « les engagements pour l'avenir sont comme un naud autour du paquet, mais le paquet lui-même est inacceptable ». M. Cochet pense que, contre le «jacobinisme» fran-çais, «l'Europe de Maastricht offre une nouvelle méthode». Pour

Selon un sondage tout à fait aléa-toire réalisé à l'entrée de la salle et à la fin de la réunion, le «oui de la raison» n'a gagné que deux voix en deux heures et le «non» sept. Mais M= Voynet assure raison garder:
«Si le «non» l'emporte et s'il faut
renègocier, ce n'est pas avec Le Pen

JEAN-LOUIS SAUX 1 10pe ».

## «Si le «oui» l'emporte ce sera une défaite de M. Mitterrand» affirme M. Chirac

M. Jacques Chirac a lancé, mardi 15 septembre à Paris, devant mille cinq cent personnes réunies pour un diner-débat au Palais de la Mutualité, un appel préventif à l'unité de Mutualité, un appel préventil à l'inste de son mouvement et à l'unité de l'opposition. «Il n'y a pas de bons et de mauvais Français. Il n'y a pas de bons et de mauvais gaullistes», a affirmé le président du RPR, en recommandant de ne pas transformer le référendem en référence que l'appeir ainsi que le référendum en plébiscite, ainsi que MM. Charles Pasqua et Philippe Séguin sont tentés de la faire, car «les préoccupations de politique intérieure sont toujours les plus mauvaises conseillères lorsqu'il s'agit de définir le destin d'une nation dans son contexte

Profitant du fait que ani le aouix ni le «non» ne peuvent être porteurs d'un projet cohérent pour le redresse-ment social, économique et moral de la France», M. Chirac a appelé «le mouvement gaultiste et, au-delà, l'en-semble de l'opposition démocratique et républicaine» à se retrouver, dès le 20 septembre au soit, a solidaires et mobilisés pour gagner les prochaines élections législatives et pour assurer l'alternance politique dont notre pays a besoin». «C'est à ce combat contre le socialisme qui a affaibli et divise la France, combat vital pour la nation, que je vous convie tous, et j'aurai à cœur de le conduire à ma place et de toutes mes forces», a-t-il conclu.

M. Jean Tibéri, député de Paris et s'est ensuite fait l'interprète de la salle en posant au président du RPR une série de questions qui témoignaient de l'angoisse de son auditoire. M. Chirac s'est inscrit en faux à plusieurs reprises, parlant même de «fantasme» à propos de l'immigration.

«Si le «oui» l'emporte, a déclaré le M= Voynet, Maastricht ne repré-sente rien d'autre « qu'un accord de coopération entre gouvernements ».

maire de Paris, ce sera une défaite de M. Mitterrand. » Rappelant le précé-dent du référendum de 1972 qui, selon lui, avait été interprété comme un échec pour Georges Pompidou, l'ancien premier ministre a indiqué que ce résultat sera acquis « de justesse», ce qui sera « un cruel camouflet pour le président de la Républi-

Lançant de vibrants appels en renégocier. ce n'est pas avec Le Pen ou Séguin que je voudrais le faire, dit-elle, mais avec Yves Cochet et tous ceux qui ne seront pas heureux d'avoir voté a mai n'est pas faire de la France le a mauvais élève de la classe» ou le «mouton noir de l'Eu-Q. B.

# Maastricht, vu d'Auvergne

III. - Petite histoire d'un comité

THIERS (Puy-de-Dôme)

de notre envoyé spécial

Le président de l'Association des vieux travailleurs est un Thiernois comme on n'en fait plus. A soixante-neuf ans, ce retraité accroché à sa cité, laquelle glisse de plus en plus dans la plaine, peste volontiers contre les usines et les maisons qui s'étendent à leur aise loin du cœur de la ville, privant celui-ci de sang neuf. Râleur comme pas un lorsque les intérêts de son association ne sont pas assez pris en Le président de l'Association des pas un lorsque les interest de son association ne sont pas assez pris en compte dans le « bulletin parolistial de la mairie » socialiste, M. Guil-laume Delignière bougonne tout autant quand on lui parie des Alle-mands. Cette vieille animosité remonte à 1944.

Il venait tout juste de « foutre le camp des Chantiers de jeunesse». Dissimulé dans les toilettes de la gare de Clermont-Ferrand, le jeune Delignière retenait son souffie en écoutant passer la patrouille alle-mande sur le quai voisin. Mobilisé en 1945, il avait bien eu, alors, la médiocre satisfaction de les voir « le ventre vide, alors que, nous, on avait les poches pleines», mais la vitesse de récupération et la puissance de l'Allemagne, qu'il croyant pour long-temps brovée par les bombes, a tou-jours conforté se métiance.

M. Delignière va pourtant voter en faveur du traité de Maastricht.

Prendre des risques

Ce n'est pas tellement l'article 30A ou le 60B qui le moti-vent. «Il faut voter « oul », c'est tout. Voyons! Si on vote a non », on arrête tout! Qu'est-ce qu'on fera tout seuls?» clamet-il de sa grosse voix, sûr de son fait, convaincu « par Vic-

Ŷ

tor Hugo's que les Allemands constituent, en fait, «la tête» d'une Europe dont les Français seraient «le cœur». Pour faire bon poids, M. Delignière a enfin recours à un argument d'un maniement délicat : « Pinay, tout vieux qu'il est, va lui aussi voter pour le « oui ». C'est dire.

Le président de l'Association des vieux travailleurs ne met pas son bulletin de vote dans sa poche. Pour la première fois de sa vie, il parti-cipe, mème, à un petit comité ras-semblant des Thiernois en faveur du «oui». Une entreprise inédite dans cette petite ville de quinze mille

C'est un kinésithérapeute de choc ident d'un club de voliey-ball qui fait les beaux jours de la tro-sième division nationale, qui en a en l'idée. Agacé par les sondages vibrionnants et par les inscriptions «Non à Maastricht » peintes en blanc sur la route de Vichy en lieu et place des hommages rituels renet place des hommages tritiels rei-dus aux champions cyclistes, M. Yves Robert s'est mis à l'œuvre sur le tard, il y a une dizaine de jours. « Ce qui m'intéresse, c'est la politique générale lorsqu'il s'agit d'une grande ldée, ou alors la poli-tique au niveau local, dans une petite société, où on tient à la fois le tenant et l'aboutissant. Sinon, le m'abstiens et l'aboutissant. Sinon, je m'abstiens ou je vote blanc. Pour le référendum, on conjugue le général et le local. c'est pour ça que j'ai eu envie de faire quelque chose pour l'Europe»,

«Spontanément» favorable au traité de Maastricht, M. Robert se garde de tout dogmatisme. « Ma femme de ménage m'a dit : «Je ne sais pas trop quoi faire, si je dis sais pas trop quoi juire, si je als aoui», je peux me tromper, mais si je als «non», c'est pareil.» C'est tout à fait exact. Simplement, les problèmes que poserait éventuellement le «oui» me paraissent plus faciles à corriger que ceux du « non ». De toute façon, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. La démocra-

tie permet tout de même de changer les gens quand on le veut, quand on sent qu'on ne va pas dans la bonne direction. Pour Maastricht, on verra bien à l'usage.»

Reste que mettre sur pied un comité pour le «oui» dans une petite ville n'est pas une sinécure, surtout quand on s'y prend quinze jours avant le vote et quand on se méfie comme de la peste des éti-quetages politiques. A Paris, on trouve des pétitionnaires et des signataires à la pelle. C'est même pour certains, que l'on imagine tou-jours à l'affit, le stylo dévissé, une seconde nature. A Thiers, où tout le monde se connaît, c'est une tout autre affaire. L'objectif fixé, en apparence modeste - la publication d'un petit article dans la presse régionale - n'a pas été une promenade de santé.

> De multiples palabres

Lorsque M. Robert s'est mis à l'ouvrage, au début de la semaine dernière, il a dil essuyer pas mai de déconvenues. Pour recruter, tout d'abord, une quinzaine de noms sus-ceptibles d'éveiller la curiosité, l'idée étant de «faire parler et de faire réfléchir sur l'Europe», «Il y a eu ceux dont j'étais archi-sûr qu'ils votalent « oui » et qui, en fait, avaient décidé de faire le contraire. Il y a eu aussi ceux qui s'enflammaient au téléphone, mais qui se calmaient viue fait quand j'indiquais que notre affaire serait publique.»

Vendredi 11 septembre au soir, après une semaine de démarches, vidé qui plus est, par une journée intensive à son cabinet, où il avait comme à son habitude, mine de rien, esondé» ses patients, le kinésithérapeute, entre deux coups de

téléphone, se prenait à douter de son entreprise. « Pourquoi je me lance là-dedans? Je ne sais pas si on va aller au bout. J'ai l'impression que le « non » va passer de toutes les façons. On le voit partout sur les murs. J'al soigné un triathlète, ce matin, qui m'a dit qu'il avait peur de l'immigration. C'est dingue! Un sportif qui n'est pas positif!»

Le lendemain, pourtant, la liste était enfin bouclée. Une liste rutilante, dosée comme un échantillon d'institut de sondage, estampillée cent pour cent «société civile», avec son retraité, sa veuve de guerre, son étudiant, ses sportifs de haut niveau ses musiciens, ses chefs d'entreprises et son syndicaliste CFDT. De quoi faire pålir d'envie M. Jack Lang.

Après de multiples palabres, les quinze parvenaient même à se mettre d'accord sur un texte que chacun voulait, au départ, marquer de son sceau. Le «comité pour le «oui», rebaptisé «Appel de soutien», assureit son attachement à «la dynami-que de quarante années» et affirmait l'attachement des peuples à «la paix» et aux « progrès économiques et sociaux», assurés par le traité sur

M. Robert n'était pas pour autant au bout de ses peines. En effet, il restait encore à convaincre la presse locale, l'agence locale de la Mon-tagne et l'hebdomadaire thiernois la Gazette, pour le moins surpris par cette démarche toute aussi tardive qu'inhabituelle. « Cela ne mène d rien de précis, c'est pour le principe», conclusit, aiors, le kiné, comme pour s'excuser de son audace. A Thiers, au moins, Maastricht aura fait mentir le mot de Paul Valéry, selon lequel « la politique est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde».

FIN

GILLES PARIS

SAN FRANCISCO

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA CALIFORNIA STATE APPROVED UNIVERSITY - A.C.B.S.P.

220 Montgomery Street # San Francisco CA 94104

## Université à San Francisco, spécialisée en management international, habilitée à délivrer les :

Ph. D. Doctorate of Business Administration for International Management Filière d'admission : Diplômés de l'enseignement supérieur

en management : DEA - DESS - MBA... ■ Programme résidentiel de 12 mois à San Francisco, au plus haut niveau du management international couronné par une thèse-dissertation de 2 ans hors résidence.

for International Management

MBA Master of Business Administration

Filière d'admission 3° Cycle : Ingénieurs, Pharmaciens, Médecins, DEA - DESS - IEP - Grandes Ecoles - Magistères, Maîtrises. ■ Programme américain de 12 mois à San Francisco, unique dans son concept - une pédagogie interactive liée à l'expé-rience du projet professionnel - conduisant au MBA en

Management International. informations et sélections pour l'Europe : 17-25 rue de Chaillot, 75116 Paris

Tél.: (1) 40 70 11 51 Communiqué par International University of America - San Francisco - CA Programme associé en Asie - AMA HONG KONG



# Un entretien avec M. Bruno Mégret

«Si le «non» l'emportait, il faudrait demander une renégociation du traité de Rome et de l'Acte unique» nous déclare le délégué général du Front national

«A l'occasion d'autres consul-tations, le Front national g'est beaucoup plus engagé. Com-ment expliquez-vous la modestie de votre campagne?

 Je ne partage pas cet avis. Le Front national s'est engagé massi-vement et sans réserve. La différence avec d'autres échéances est que nous sommes très largement occultés dans les médias. Sur le terrain, quoi qu'il en soit, nos mili-tants ont collé des centaines de milliers d'affiches et distribué des millions de dépliants et de tracts. nent en province avec nos orateurs nationaux. Dans la période très courte de cette campagne, on pou-vait difficilement faire plus. Pajoute que nous avons organisé des grandes manifestions nationales à La Trinité, à La Baule, à Reims et au Zénith à Paris

- Vous ne pouvez pas contes-ter que les autres partisans du « non », notamment M. Philippe Séguin, font campagne quoti-diennement depuis de nombreuses semaines alors que ce n'est pas votre cas.

- Nous avons fait campagne pendant des mois et des mois, non pas dans les salons des médias nationaux mais sur le terrain au mome des élections régionales. Cet été, les des elections regionales. Cet ete, les jeunes du Front national ont sil-louné les plages de France. Et aujourd'hui encore, les gros batail-lons du «non» sont constitués par les militants et les électeurs du Front national.

» C'est vrai que Philippe Séguin a été intronisé champion du « non » par M. Mitterrand et par les tenants du «oui». C'est une intronisation un peu suspecte. Elle lui donne beaucoup de facilité pour s'expri-mer dans les médias engagés der-rière le « oui ». En choisissant soimême son adversaire, on a tendance à prendre le moins dangereux. On l'a bien vu au cours du débat télévisé avec M. Mitterrand : M. Séguin a manifesté plus d'onctuosité que de pugnacité. Chez tous les marginaux du «non», il y a un problème de cohérence : ils pr dent vouloir sauver la nation francaise confre le traité de Maastricht mais ils ne le font pas sur d'autres sujets, comme l'invasion immigrée.

> «La ligne rouge de la souveraineté»

- Ne pātissez-vous pas du fait que les partisans du « non » dans l'opposition parlementaire occupent un espace politique qui était le votre précèdemment?

- Disons qu'à propos de Maastricht ils se sont, en effet, placés sur notre terrain, celui de l'idée nationale. Nous nous en réjouissons car c'est un renfort pour notre combat.

– Vous vous en réjouissez, sans vous en inquiéter?

- Non. Nous avons sur eux une formidable supériorité: un mouvement politique qui est structurelle ent en cohérence avec ce que nous défendons. Eux pronent le « non » tout en restant dans des partis dont l'état-major défend le « oui ». Ils auront un pro-blème à régler après le référendum soit en quittant ces partis, soit en en prenant le contrôle. Surtout pour les élections législatives.

- Il yous paraît plus important de faire campagne contre Maas-tricht ou contre le président de la République?

 On ne peut dissocier le projet mondialiste de Maastricht de celui qui en est l'artisan et le plus grand défenseur. M. Mitterrand est. en France et en Europe, l'un des plus actifs promoteurs de l'Europe fédérale. Notre combat politique se fait à la fois contre le projet et celui qui l'a conçu. Notre « non» est double. «non à Maastricht» et un « non à Mitterrand ».

- Le débat ne risque-t-il pas ainsi d'être détourné de son

~ Non, Le traité de Maastricht ne tombe pas du ciel de façon inat-tendue. M. Mitterrand a dit luinême que c'est une étape dans un us. Processus que nous combattons depuis longtemps car il est bureaucratique et mondialiste.

- Selon vous, ce processus débuté avec la signature du traité de Rome en 1957?

- Il était en germe à l'époque. Certes, la préférence communau taire, par exemple, existait dans le traité de Rome, C'est un principe identitaire et national qui est sain. Mais il a été totalement dévoyé et abandonné dans la pratique. Et, depuis, l'Europe a subi une

c'est-à-dire sur une réorientation de la construction européenne. La suite du «non» à Maastricht doit être un changement de cap à 180 degrés : le passage de l'Europe mondialiste à l'Europe des patries car ce traité franchit la ligne rouge de la souve-

«Un com d'arrêt aux entreprises mondialistes»

- N'avez-vous pas plus à per-dre d'une victoire du « non » que d'une victoire du « oui » ?

 Ce qui est bon pour la France est bon pour le Front national, car nous sommes au service de notre pays. La victoire du «non» aurait des conséquences considérables. Ce serait sans doute le début d'une nouvelle période politique. Majori-tairement, le peuple français don-nerait un coup d'arrêt aux entre-prises mondialistes. Il s'agirait également d'une sanction très grave contre le président de la Républi-que et les socialistes. Plus globalement, ce serait le désaveu de la classe politique et de l'établissement - état-major des partis, patrons-vedettes et milieu artistique, - qui se prononcent majoritairement pour le «oui». Par voie de conséquence, ce serait une victoire du Front natio-nal. Pour la première fois, une de ses idées principales, la défense de la nation, serait reconnue majori-taire, sans ambiguité.

Ne pensez-vous pas que les principaux bénéficiaires d'une

victoire du « non » seraient les mêmes que ceux qui apparais-sent le plus dans le cempagne électorale? - C'est effectivement ce que i'ou

tentera de laisser croire. Pour éviter une trop grande déstabilisation de la classe politique, il y a mêm peut-être une manœuvre pour faire en sorte que l'établissement se retrouve des deux côtés de la barreirouve des deux coles de la car-rière, à travers MM. Pasqua, Séguin et de Villiers. Mais, au-delà de ces habillages, ce qui compte ce n'est pas l'apparence médiatique mais la réalité politique qui se manifeste par des forces organisées. Quels candidats incarneront le « non » aux législatives? Quelle sera l'étiquette politique qui symbolisera le «non»? Il n'y aura que le Front national. Sauf si MM. Pasqua et Seguin ont pris le pouvoir au RPR. - Dans cette hypothèse, ce serait un coup dur pour le Front

- Cela aurait le mérite de la clarification chez eux. Et de notre côté, je ne vois pas MM. Pasqua et Séguin transformer le RPR en un Front national bis.

Mais ils pourraient repre

 Ils n'y parviendront pas car précisément ils ne vont pas au bout de la logique nationale dans laquelle ils se placent actuellement : c'est plus facile d'être contre Maastricht que contre l'immigration. Tant qu'ils n'iront pas au terme de leur raisonnement, ils ne seront pas des concurrents du Front national.

- A plusieurs reprises, vous avez utilisé le terme « mondia-

liste». Cela ne traduit-il pas l'obsion d'un complot conduit par des forces occultes et qui a pour but de faire naître une crainte elle dans l'électorat?

· l'ai n'ai pas parlé de complot et de forces occultes...

Ces termes sont employés par M. La Pen et par la presse lepéniste.

Moi, je vous ai parlé d'idées car la grande question politique aujourd'hui, et Maastricht ie montre clairement, c'est la question nationale. D'un côté, il y a la vision mondialiste, de l'autre, la vision identitaire. Du côté national, il y a clairement le Front national, du côté mondialiste, c'est plus flou car il existe un certain nombre de lobbies et d'organisations qui agissent dans les arcanes du pouvoir.

- Pouvez-vous définir simple ent le mot «mondialiste»?

Le mondialisme, c'est l'utopie qui voit le bonheur du monde humain dans la suppression de toutes les différences et de toutes les identités, il cherche à créer le gouvernement mondial par destruction des nations, par mixage des races, par suppression des frontières et par mélange des cultures. De l'utopie marxiste qui voulait suppri-mer les classes, réduire les inégalités et construire le paradis rouge, on est passé à l'utopie mondialiste qui veut supprimer les différences et créer le paradis multicolore.»

Propos recueillis par OLIVIER BIFFAUD

Un meeting de M. Le Pen

# Sur l'air de l'« Algérie française »

«La phase finale de la bataille de Maastricht est lancée, et nous allons la gagner», a affirmé M. Le Pen, président du Front national, mardi. 15 septembre à Paris. Ce traité « nui et non avenu » est « un mensonge, une arnaque des peuples, un morau de fromage hollandais dans un piège à rats », a assuré le chef de file de l'extrême droite, qui a daubé sur «la voionté têtue » des « constructivistes » d'instaurer eun système supranational, une Europe fédéraliste dans laquelle nous ne serions

Cette distribe contre la construction européenne, responsable de la ruine « de paris entiers de notre économie ». M. Le Pen l'a doublée d'une vive critique de M. François Mitterrand. «La cathédrale ésotérique du cabaliste de l'Elysée, ce n'est pas un clocher mais une banque fédérale », aux mains « de fonctionnaires structurellement apatrides », a-t-il expliqué avant de souhaiter que « grâce à notre vote, Maastricht soit la demière fausse facture de Mitterrand ». Le président du Front national a invité ses militants à scander

l'air du siogan « Algérie francaises, comme it y a trente

Auperavant, M. Le Pen avait, il est vrai, évoqué la disparition de Pierre Sergent, ancien activiste de l'OAS (lire page 28). Avant d'observer une minute de silence assuré que la condamnation à mort par contumace pour activités terroristes prononcée à l'encontre de l'ancien parachutiste avait constitué « un de ses titres

# Un choix stratégique

Sans doute l'Allemagne, qui n'est plus tout à fait la République de Bonn, traverse-t-elle une des crises les plus graves de ses quarante der-nières années : montée de la vio-lence raciste, déficits publics, crainte de l'inflation et de la réces sion, instabilité sociale dans les nouveaux Länder de l'Est. Toutes ces manifestations sont à la fois causes et expressions d'une crise d'identité que la réunification, loin de résoudre, a exacerbée.

Sans doute la fin de la division du continent a-t-elle fait resurgir le dilemme bismarckien : l'Allemagne était trop faible pour dominer l'Europe et trop forte pour se couler dans un ordre européen, dissit-on au siècle dernier. La RFA avait cru résondre l'équation, ou, plutôt, la division imposée par les vainqueurs du Reich l'avait-elle résolue pour elle. L'Allemagne mutilée n'avait d'autre choix que de se couler dans la construction européenne, qui apportait à la fois la considération internationale et un répit à ses déchirements identi-

Une interrogation sur le rôle de la France

Avec la réunification, les diri-geants allemands ont fait le choix de la continuité, de l'ancrage à l'Ouest et à la Communauté européenne, au prix de sacrifices plus ou moins lourds selon les cas, surportables quand il s'agit d'aban donner une souveraineté dont ils ont appris à craindre les excès, douloureux quand il faut créer une monnaie unique signifiant la fin du deutschemark, symbole de la prospérité et de la stabilité. Il serait paradoxal que ce soit iustement à ce moment-là que les Français choisissent de leur claquer au nez

Paradoxal et dangereux. Moins parce que les démons allemands se réveilleraient, comme si une fatalité antique pesait sur ce peuple mais parce que le nationalisme, si vigoureux à l'est du continent, risquerait de n'épargner plus personne, effaçant d'un trait les «acquis de la guerre froide».

Derrière l'Allemagne et les

inquiétudes qu'elle suscite se cache en fait une interrogation implicite sur la France, son action extérieure et sa place dans le monde, après la chute do communisme. La France a vécu pendant quarante ans des « dividendes de Yalta » : prééminence sur une Allemagne interna-tionalement sous tutelle, siège permanent au Conseil de sécurité, annartenance au club des puissances nucléaires. Ces trois fondements du «rang» de la France ne sont aujourd'hui plus aussi pertinents que par le passé. Le premier a dispara avec la réunification; le second est contesté par les noul'Allemagne, qui ne désespère pas de trouver une place digne de son poids à la faveur d'une réforme des Nations unies; quant à la force de dissussion, la disparition de la menace à l'Est et la multiplication des risques tous azimuts exigent ses moyens et de sa fonction.

Le traité de Maastricht ne épond pas à toutes ces questions. On peut même penser que les Douze, lors des négociations sur l'Union politique et monétaire, les ont sciemment éludées pour ne pas s'avancer sur un terrain où les inconnues sont plus nombreuses que les certitudes. Mais mieux vaux les poser dans l'ensemble commules résoudre chacun pour soi, ou pis : à les nier. Allemands et Fran-çais ont fait au cours des dernières voie. Sur les problèmes de défense, malgré des positions à l'origine opposées, malgré les ambiguités et arrière-pensées, ils ont constitué un embryon de ce qui pourra devenir plus tard une défense euro-

Certes, ils sont encore loin de pouvoir mener en commun une action cohérente. La guerre en Yougoslavie en offre la triste illustration, et il serait naîf de croire que «si Maastricht avait existé, les Européens auraient pu agir plus efficacement», comme le disent parfois les partisans du «oui». Ce ne sont pas seulement les moyens qui ont manqué, c'est une vision partagée. Ce ne sont pas les mécanismes de concertation qui ont été insuffisants, ce sont les intérêts divergents, voire les réflexes nationaux, qui ont pris le dessus.

# L'absence d'une vision partagée

Mais l'Europe minimale qui existe déià et on'un «non» français à Maastricht mettrait en danger, a au moins permis que les Etats d'Europe occidentale ne reforment pas, à l'occasion de la crise yougoslave, les constellations d'alliances ancestrales. Même parés des meilleures intentions humi taires ou démocratiques, Allemanda et Français n'en étaient pas très loin; ils se sont arrêtés à temps, parce que les solidarités tressées au cours de trente ans de coopération ont été plus fortes que les pesanteurs historiques. Sur ce parcours, Maastricht n'est qu'une

Beaucoup restera à faire - si le «oui » l'emporte – pour rendre irréversible le choix de ceux qui œuvrent depuis des décennies pour une Europe fondée sur l'amitié franco-allemande; mais rien ne sera détruit de ce qui a déjà été accompli. Si c'est le «non»...

DANIEL VERNET

POINT DE VUE

# Qui convaincre de quoi ?

par Olivier Duhamel

ARADOXE dengereux : deux Français, sur trols pensent que la « qui » va gagner, mais ils ne sont à peu près qu'un électeur sur deux à indiquer une intention de vote en faveur du « oul ». Est-il possible que les Francais n'aient pas compris que la victoire du « non » n'est pas exclue, pas du tout exclue? Ce point s'avère aussi compliqué que décisif, Rappelons-nous. De mai à fin août, tous les responsables ou presque affirment que le « oul » est certain. Les Français n'apprécient guère. Le « non » monte, monte. Jusqu'à ce que l'opinion découvre que le « non » pouvait l'emporter. D'où le (petit) sursaut en faveur du ₹OUİ⊅.

La fin eoût aura été un moment décisif, en ceci que la dynamique du « non » a été cassée par sa révélation. Suit l'émission réussie de François Mitterrand et le tapage, plus contestable, sur ses effets, et la supposée progression considérable du « oui ». D'où la stagnation du « oui ». Autrement dit, contrairement à ce que croient ceux qui ont en charge la mobilisation de l'opinion, annoncer une victoire assurée du « oui » renforce le vote «non». Première condition donc, que les Français perçoivent la réalité, le risque d'une victoire

Dezxième difficulté, nous avens affaire à un référendum schizophrénique, plus encore qu'en 1969. Étes-vous pour l'Europe? Les Français répondraient « oui » à 70 %. Etes-vous pour Mitterrand? Les Français répondraient € non » à 70 %. Enlevez d'un côté les 20 % fidèles à Mitterrand et proeuropéens, de l'autre les 20 % hostiles et à Mitterrand et à l'Europe, il reste 60 % d'électeurs confrontés à un dilemme doulou-reux. D'où l'absokie nécessité pour les tenants du « oui » de faire comprendre qu'une victoire du «non» porterait un coup sérieux à l'Eu-rope. Ce ne devrait pas être trop difficile puisque c'est ainsi que pense le monde entier qui regarde la France. Et pourtant, les partisans de l'Union européenne n'y perviennent pas tout à fait. Parce que nombre de Français ne veulent es sortir de la schizophréni imposée et adoptent du coup le discours de Séguin, selon lequel enone à Masstricht n'est pas enons à l'Europe - condition sine qua non de validation d'un vote anon a Deuxième condition d'une victoire du coui », que les Français au fond d'eux-mêmes admettent cette vérité, qu'un succès du «non» sera en fait un «non» à Troisième difficulté, les consé-

quences de politique intérieure apparaissent confuses. Cette incertitude peut aider le couis, chez les peureux - à la différence de 1969, ne pointe aucun Pompidou pour réparer les pots cassés. Cette incertitude peut aider le «non», chez les curieux ~ comme en 1968, les refus se coaquient sans souci du lendermain. Joue en faveur du « oui » la proximité des législatives, la certitude ou ont les Français qu'ils pourront dire « non » aux socialistes dans six mois. Joue en faveur du « non » la perspective de la conabitation, le risque pour ses adversaires que Francois Mitterrand reste en place jusque 1995. Le chef de l'Etat a magnifiquement répliqué aux Minc, d'Ornessen and co. qu'en somme on lui demandait de partir dans tous les cas de figure. Mais la réussite d'une pirouette ne règle pes le problème. Et le problème existe, quoi qu'en disent les électeurs. Certes, ils affirment massi vernent que leur vote est déterminé par le traité, pas par leur sentiment pour Mitterrand. Mais, outre qu'il s'agit d'une réponse de tion, leur colnica sur la traité a été. dans nombre de cas, déterminée

par leur opinion sur Mitterrand. Il est des électeurs de mauvaise foi, est des siecteurs de mauvase loi, comme Pasque, Séguin ou de Vil-liers – qui avaient approuvé l'Acte unique et qui avaient approuvé Masstricht a its étaient au pouvoir mais le refusent parce qu'ils n'y sont pas. Pour les autres, ceux qui hésitent encore, il faut qu'ils considèrent qu'un « oui », si durable pour l'Europe, sers éphémère en politique intérieure. Que le « oui » arraché aux opposants, dirigeants et électeurs, les rendre plus durs après et non plus complaisants. Qu'à l'inverse un « non », aucunement éphémère pour l'Europe, ne garantit pas le départ de Mitter-

Troisième condition d'une victoire du couis, que les Français se persuadent de l'évidence que le cnons ne les débarrasserait pas à coup sûr de Mitterrand et que le ∢ouis ne lui ouvre pas un nouveau

### Consultation à haut risque

Qui peut convaincre ceux qui ne sont pas définitivement convaincus, et qui sont accessibles à la raison, dans les quelques jours qui restent. Convaincre les jeunes, massivement en faveur du « oui » il y a peu, mais ayant évolue à contre-courant. Convaincre les femmes, qui ont, plus que les hommes, railié le « oui », puisque ce sont elles qui ont arrêté la dynamique du « non » début septembre et qu'elles peuvent encore assurer la victoire du « oui ». Convaincre les agriculteurs, passés de manière si extravacante dans l'hostilité quasi unanime alors qu'ils auraient plus que quiconque à perdre d'un recul de l'Europe. Convaincre les RPR, qui ont plus varié en trois mois que tous les autres (47 % de € non s fin juin, 70 % de c non » fin août, 60 % de i non a début septembre, d'après les enquêtes de la SOFRES). Convancre les UDF, dont un bon tiers refuse encore le « oui » malgré la profondeur de leur attachement -à la construction européenne. Convaincre les sympathisants éco-Convaiocra les sans-attache partisane, qui sont légion. Qui peut convaincre que le vote ne porte pas sur Mitterrand? Pas le président, nécessairement suspect. !! est su demeurant exclu qu'il annonce un départ en cas de « oui », et le ferait-il que l'aveu dramatique d'un tel échec n'assurerait même pas de facon certaina l'adoption du traité. Guère les responsables socialistes, ils ne peuvent appeler à ce qu'on les sanctionne en mars prochain. Restent les Européens non socialistes.

li n'v a rien d'étonnant à ce que ceux qui ont resolu le dilemme schizophrénique en faveur de l'Europe soient les mieux placés pour aider les électeurs à trancher entre leurs désirs contraires et rappeler tant la fermeté de leur opposi que la force de leur conviction. Qui peut convaincre que le « oui » n'est pas assuré? Tous les observateurs sérieux aul savent bien aue le « non » peut gagner. Qui peut convaincre enfin du plus important, que c'est de l'Éurope qu'il s'agit? Tous les honnêtes gens qui ont la parole et ne peuvent sérieusement croire que l'Europe se porterait mieux en cas de victoire du «non». Or telle n'est pas la moindre vertu de ce référendum à haut risque. Tous les Français ont la parole. Tous débattent entre eux. Un voisin peut être plus convaincent qu'un politicien. Ceux qui ont fait vraiment le choix de l'Europe en sont désormais les propagandistes les plus sûrs.

► Olivier Duhamel, politologue, est professeur à l'université Paris-i.

La commission des affaires étrangères du Sénat romain approuve le traité de Manstricht. La commission des affaires étrangères du Sénat a approuvé, mardi 15 septembre, le traité de Maastricht. Les sénateurs devaient l'examiner en séance pleinière mercredi, l'adoption devant intervenir dans la journée de jeudi. La décision de la commission sénatoriale est le premier pas formel en vue d'une ratification qui ne sera complète qu'après le vote des deux Chambres. Le président du conseil, M. Giulano Amato s'était engage a

faire voter le traité par l'une des deux Chambres, avant le référendum français, - (AFP, AP.)

🗷 Le premier ministre danois pour le « oul ». - Le premier ministre danois, M. Poul Schluter a émis l'espoir, mardi 15 septembre, que les Français voteront « oui » dimanche prochain lors du référendum sur Maastricht. « Si c'est un « non » français, la coopération européenne tombera au creux de la europeenne womern un creux ue u vague et cela comporte des éléments de risque (:..). Si c'est un « oui » français, les autres pays ratifieront en quelques mois. » — (AP.)

**Duhamel** 

per laur open on our Markete

the day discourse on the second

Statute Sandra Color of the

ging a the garden constitution

Auftrage Mr. State Britische gebiefe

Massings on Money & St.

their in column : Price of Mar-

spee pas Pour instante les

Marient encode the District Control of the Control

bon senten sed these

Boundar migne an One for

Building Site of Chicago and

at electors, in these by a

Stress de stre à comment

Cold Francisco de la colonidad 
Frankline Landton Care

Spine the a few a love of France

personations de desseute be-

Supply of the state of the stat

TOWN TO SE STATE OF THE SECOND

TOURS HO TO COUNTY DESCRIPTION

Consultation

à haut deque

Beert Gas met - the - (\*) mig

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

CONTRACTOR OF THE PARTY OF

**不管电影** 

Propagation and the factor of the

TERMS TO COUNTY SOMES

THE COLUMN TO SERVER S

Markitian of the Court Tax

Arte Contract

Companies on the contract at

機 デ新 Am と com gartes

A RESERVATE OF A CONTINUE OF

THE REPORT IN THE CASE

Carry Course on his to an

海撃機 争ら たてう やてり alt top

金銭を乗り着した かった かんか

**門 別様な** こうじゅか 初

Same and a second of the second

tions to be a secured.

A SHEET CAN A THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

Contract (and a contract (2011)

**松野野韓** マニ he (すり) hut 森

After de transcriber

如果要在 "我一个人的我们是是

See all the or Titles

Hart Haras Harristel

wat was done in historia

Brokenski transfer i San

Avenue an enterer tien mit

marme mes e fach iff

Catholica P. Tata Great

資料で有機の発生による。 スペート・リングス

Market Margarian in the Contract of the Contra

Statement of the Park of the Park

**網集 手切的基礎的 1 10 00 00 00000** 

West and the same of the

#WENSE IN DURING A ! PAGE SCHOOL ST. W.P. S. 2002

A SET EL SET EL SE LES ES

WATER TO SERVICE TO THE

territoria de la companiona del companiona de la companiona dela companiona del companiona

· 通知规则 (1) (1) (1) (1)

Bud one sade on the country

200 042 FE \*\*\*\*\*\* 32 45 71 21 To

Share S

COM TO COMPANY ST. NO. OF THE PARTY ST.

SHOW THE TAX THE TAX

man from the second

erest a fir term the part of

The same de la

FIGURE TO THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF

In so-or par

AND PROPERTY OF THE PROPERTY O

out professor

des (Astronomy

to a set a depoint. M

les Français

MARK PROVIDE

Marie of Colors of the Colors

attender ton place !-

Shift Ermina.

李明家庭 (1917) 12-13-23-

1 707 1 64

See Miles

🏝 🐞 🕳 KARAN SILAT

## ## + A#F-1

-

A MAKE PROPER

Miller derivat

带 事 中

THE PERSON NAMED IN

To an

# LA CAMPAGNE POUR LE RÉFÉRENDUM

# Le choix des élus d'une région à l'autre

Nous publions la deuxième partie du recensement, région par région, des prises de position des élus - députés, sénateurs, pariementaires européens, présidents des conseils généraux et régionaux - sur le traité de Maastricht. La première partie de cette liste a été publiée dans le Monde du 16 saptembre. Celle concernant l'outremer sera publiée dans notre prochain numéro.

#### LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE Oui: Joseph Vidal (PS, d.), Régis Barailla (PS, d.), Jacques Cambolive (PS, d.), Raymond Courrière (PS, s. et prés, cons. gén.), Roland Courteau (PS, s.).

Oni: Jean Bousquet (UDF, d.), Jean-Marie Cambacerès (ex.PS, d.), Georges Benedetti (PS, d.), Alain Journet (PS, d.), Gilbert Baumet (FU, s. et prés cons gén.), Claude Pradille (PS, s.), André Rouvière

Non: Gilbert Millet (PC, d.). HERAULT

HERAULT
Oul: Willy Dimeglio (UDF-PR.
d.), Gérard Saumade (PS, d. et prés.
cons. gén.), Georges Frêche (PS, d.),
Bernard Nayral (PS, d.), Alain Barrau (PS, d.), Jean Lacombe (PS, d.),
Gérard Delfau (PS, s.), André Vézinhet (PS, s.), Marcel Vidal (PS, s.).
Noa: René Couveinhes (RPR,
d.), Jean-Claude Martinez (FN,
n. e.) p. e.). LOZÈRE

Oui: Adrien Durand (UDF-CDS, d.), Jacques Blanc (UDF-PR, d., prés. cons. rég.), Joseph Caupert (UDF-PR, s.), Janine Bardoux (UDF-PR, prés. cons. gén.). PYRÉNÉES-ORIENTALES

Oui : Pierre Estève (PS, d.), Henri Sicre (PS, d.), Paul Alduy (UDF-Ne se pronoucent pas: Claude Barate (RPR, d.), Jacques Farran (UDF-PR, d.), André Daugnac (UDF-CDS, s.), René Marquès (UDF, près cont pen le

# LIMOUSIN

CORREZE

Oui: François Hollande (PS, d.), Jean Charbonnel (mai. p., d.), Jac-ques Chirac (RPR, d.), Henri Bel-cour (RPR, s.), Georges Mouly (UDF-rad., s.), Jean-Pierre Dupont (RPR, prés. cons. gén.). CREUSE

Oui: André Lejeune (PS, d.), Gaston Rimareix (PS, d.), William Chervy (PS, s.), Michel Moreigne (PS, s.), Thierry Chandernagor (PS, prés. cons. gén.). Non : Jean-Claude Pasty (RPR,

A C.). HAUTE-VIENNE Oui: Robert Savy (PS, d, et prés. cons. rég.), Jean-Claude Peyronnet (PS, d. et prés. cons. gén.). Marcel Mocteur (PS, d.), Alain Rodet (PS, d.), Jean-Pierre Demerliat (PS, s.), Robert Laucournet (PS, s.). Non: Jacques Tauran (FN, p. e.).

# LORRAINE

MEURTHE-ET-MOSELLE MEURTHE-ET-MOSEILE
Oui: André Rossinot (UDF-rad,
d.), Claude Gaillard (UDF-PR, d.),
Daniel Reiner (PS, d.), Michel Dinet
(PS, d.), Jean-Yves Le Déaut (PS,
d.), Jean-Paul Durieux (PS, d.),
Roger Boilean (div. d., s.), Claude
Huriet (UDF, s.), Hubert Martin
(UDF-PR, s.), Richard Pouille (div.
d., s.), Marie-Claude Vayasade (PS,
p. e.)
Non: Gérard Léonard (RPR, d.)

Non: Gérard Léonard (RPR, d.), François Guillaume (RPR, p. c.), Jacques Baudot (UDF-CDS, prés.

Oui: Gérard Longuet (UDF-PR, d. et prés. cons. rég.). Jean-Louis Dumont (PS, d.). Rémi Herment (UDF, s. et prés. cons. gén.), Michel Rufin (div. d., s.). MOSELLE

MOSELLE
Oui: Jean Laurain (PS, d.), Deais
Jacquat (UDF-PR, d.), Aloyse
Warhouver (FU, d.), Jean Seitlinger
(UDF-CDS, d.), Charles Metzinger
(PS, d.), Jean-Marie Demange (RPR, d.), René Drouin (PS, d.), André
Bohl (UDF-CDS, s.), Jean-Eric

tricht.

Bousch (RPR, a.), Jean-Pierre Mas-seret (PS, s.), Philippe Leroy (RPR, prés. cous. gén.). Non: Jean-Louis Masson (RPR, d.), André Berthol (RPR, d.), Jean Kiffer (div. d., d.), Roger Husson (RPR, s.), Paul Souffrin (PC, s.), Marie-Anne Isler-Beguin (Verts, n. e.)

VOSGES Oni: Christian Pierret (PS, d.), Serge Beltrame (PS, d.), Christian Poncelet (RPR, s. et prés. cons. gén.), Albert Voilquin (UDF-PR, s.). Nos: Philippe Ségnin (RPR, d.), Christian Spiller (div. d., d.).

## MIDI-PYRÉNÉES

Oul: Augustin Bonrepaux (PS, d.), René Massat (PS, d.), Germain Authié (PS, s.), Robert Naudi (PS, prés. cons. gén.).

AVEYRON
Oul. John Britan (PS, CO)

Oui: Jean Briane (UDF-CDS, d.), Jean Rigal (MRG; d.), Jean Puech (UDF-PR, s. et prés. cons. gén.), Marc Censi (UDF-PR, prés. cons.

rég.). Non: Bernard Seillier (UDF-PR, s.), Yves Fremion (Verts, p. e.).

Ne se prononce pas: Jacques
Godfrain (RPR, d.). HAUTE-GARONNE

HAUTE-GARONNE
Oui: Dominique Baudis (UDFCDS, d.), Gérard Bapt (PS, d.),
Claude Ducert (PS, d.), Robert
Loïdi (PS, d.), Jacques Roger-Machart (PS, d.), Jean-François Lamarque (PS, d.), Pierre Ortet (PS, d.),
Claude Cornac (PS, s.), Jean Peyrafitte (PS, s.), Gérard Roujas (PS, s.),
Henri Saby (PS, p. e.), Pierre Izard
(PS, prés. cons. gén.).
Non: Hélème Mignon (PS, d.),
Maryse Bergé-Lavigne (PS, s.), Sylviane Ainardi (PC, p. e.).
Blanc on and: Gérard Onesta
(Verts, p. e.).

(Verts, p. e.).

Oni: Jean Laborde (PS, d.), Jean-Pierre Joseph (PS, d.), Robert Cas-taing (PS, s.), Aubert Garcia (PS, s.) Aymeri de Montesquiou (UDF-rad., Non: Yves Rispat (app. RPR, prés, cons. gén).

Oui: Bernard Charles (MRG, d.), Françoise Malayal (PS, d.), André Boyer (MRG, s.), Marcel Costes (PS, s.), Maurice Faure (MRG, prés.

CORS. gen.)

HAUTES PYRENEES

Oul: Pierre Forgues (PS, d.),
Claude Gaits (MRG, d.), Claude

Miqueu (ex-PS, d.), François Abadie
(MRG, s.), Hubert Peyou (ex-MRG, s.), Philippe Douste-Blazy (UDF-CDS, p. e.), François (MRG, prés. cons. gén.). TARN

Oui: Pierre Bernard (PS, d.), Charles Pistre (PS, d.), Jacqueline Alquier (PS, d.), Louis Brives (div. g., s.), Thierry Carcenac (PS, prés. cons. gén.).
Non: Bernard Antony (FN, p. e.).

Ne se pronoscent pas : Jacques Limouzy (RPR, d.), François Delga

TARN-ET-GARONNE IARCH-S.I-GARUNNE
Oui: Hubert Gonze (PS, d.),
Jean-Paul Nunzi (PS, d.), Yvon Collin (MRG, s.), Jean-Michel Baylet
(MRG, prés. cons. gén.).
Non: Jean Roger (MRG, s.).

# NORD-PAS-DE-CALAIS

NORD
Out: Pierre Mauroy (PS, d.), Bernard Derosier (PS, d.), Marc-Philippe Daubresse (UDF-CDS, d.), Denise Cacheux (PS, d.), Robert Anselia (PS, d.), Bernard Carton (PS, d.), Gérard Vignoble (UDF-CDS, d.), Jean-Pierre Balduyck (PS, d.), Yves Durand (PS, d.), Albert Denvers (PS, d.), André Delattre (PS, d.), Marc Dolez (PS, d.), Jean Le Garrer (PS, d.), Caristian Bataille (PS, d.), Umberto Battist (PS, d.), Marcet Dehoux (PS, d.), Guy Allouche (PS, a.), Jacques Bialski (PS, s.), André Diligent (UDF-CDS, s.), Roland Grimaldi (PS, s.), Jean-Louis Borloo (div. d., p. e.), Gérard Caudron (PS, p. e.), Bernard Frimat (PS, p. e.), Jacques Vernier (RPR, p. e.)

Nos: Claude Dhinnin (RPR, d.). Nos: Claude Dhinnin (RPR, d.), Serge Charles (RPR, d.), Charles Paccou (RPR, d.), Georges Hage (PC, d.), René Carpentier (PC, d.), Alain Bocquet (PC, d.), Fabien Thiémé (PC, d.), Marie-Fanny Gournay (RPR, s.), Arthur Moulin (RPR, s.), Claude Prouvoyeur (CNI, s.), Yvan Renar (PC, s.), Maurice Schumann (RPR, s.), Hector Viron (PC, s.), Pierre Ceyrac (FN, p. c.).

(PC, s.), Pierre Ceyrac (FN, p. e.), Marie-Christine Blandin (Verts, pres. cons. rég.). Ne se prosencent pas : Maurice Sergheraert (div. d., d.), Jean-Paul Bataille (UDF-PR, s.), Jacques Donnay (RPR, prés , cons. gén.). PAS-DE-CALAIS

Oni : Jean-Pierre Defontaine se prononçant pas alors qu'il Dupilet (PS, d.), André Capet (PS, p. e.), Bernard Thareau (PS, p. e.).
votera contre le traité de Maasvotera contre le traité de Maastricht.

Dupilet (PS, d.), André Capet (PS, p. e.), Bernard Thareau (PS, p. e.).

Non : Elisabeth Hubert (RPR, d.),
tricht.

Lucien Richard (RPR, d.), Michel

(PS, d.), Marcel Wachenx (ex. PS, d.), Noël Josephe (PS, d.), Jean-Pierre Kucheida (PS, d.), Jean-Claude Bois (PS, d.), Albert Facon (PS, d.), André Delelis (PS, s.), Henri Gallet (PS, s.), Daniel Perche-ron (PS, s.), Roger Poudonson (UDF-CDS, s.), Jean-Marie Alexan-dre (PS, s.)

dre (PS, p. e.).
Non: Philippe Vasseur (UDF-PR, d.), Jean-Luc Bécart (PC, s.), Henri Collette (RPR, s.), Désiré Debave-

## BASSE-NORMANDIE

Oni: Francis Saint-Ellier (UDF-PR, d.), Dominique Robert (UDF-PR, d.), Dominique Robert (PS, d.), Yvette Roudy (PS, d.), Franpois d'Harcourt (app. UDF, d.), René Garrec (UDF-PR, d. et prés. cons. rég.), Philippe de Bourgoing (UDF-PR, s.), Ambroise Dupont (UDF-PR, s.), Jean-Marie Girault (UDF-PR, s.), Anne d'Ornano (UDF-PR, prés. cons. gén.).

MANCHE
Oni: Jean-Marie Daillet (FU. d.).

Oui: Jean-Marie Daillet (FU, d.), René André (RPR, d.), Claude Gati-gnol (UDF-PR, d.), Bernard Cauvin (PS, d.), Jean-Pierre Tizon

confirment que le président de la

République aurait obtanu facile-

ment du Parlement l'autorisation

de ratifier le traité de Mass-

tricht: 434 députés sont favora-

bles à la construction de l'union

européenne selon les modalités

que prévoit cet accord, alors

qu'ils ne sont que 124 à être

décidés à voter « non »; de

même 210 sénateurs vont glis-

ser un builetin « oui » dans l'ume,

alors qu'ils ne sont que 95 à

s'apprêter à user du bulletin

M. Jacques Chirac est minori-

taire parmi les parlementaires de

son parti. Que les tenants du

c non a dominent largement le

groupe BPR du Sénat [70

contre 23) tient pour une large part au poids de M. Charles Pes-

qua sur ses troupes; mais ceux

qui soutiennent son combat, et

celui de M. Philippe Séquin, sont

(UDF, a.), Pierre Aguiton (UDF-PR,

prés. cons. gén.). Non: Alain Cousin (RPR, d.),

Ne se prononce pas : René Travert

Ont: Francis Geng (UDF-CDS, d.), Michel Lambert (PS, d.), Henri Olivier (CNI, s.).

Non: Daniel Goulet (RPR, d.),

Hubert d'Andigné (RPR, s. et prés.

HAUTE-NORMANDIE

Oui: Alfred Recours (PS, d.), Ladislas Poniatowski (UDF-PR, d.), Alain Bureau (PS, d.), Freddy Des-chaux-Beaume (PS, d.), Joël Bourdin

(UDF-PR, s.), Henri Collard (UDF-rad, s. et prés. cons. gén.). Non: Jean-Louis Debré (RPR,

Non: André Duroméa (PC, d.),

Geoffroy de Montalembert (RPR, s.), Robert Pagès (PC, s.).

PAYS DE LA LOIRE

Oni: Monique Papon (UDF-CDS, d.), Jean-Marc Ayrault (PS, d.), Jacques Floch (PS, d.), Edonard Landrain (UDF, d.),

Kavier Hunault (div. d., d.), Olivier Guichard (RPR, d. et prés. cons. rég.), Claude Evin (PS, d.), Joseph Maujouan du Gasset (UDF-PR, d.),

François Autain (PS, s.), Charles-Henri de Cossé-Brissac (UDF-PR, s.

et prés cons gén.), Bernard Legrand (div. d., s.), Martine Buron (PS,

LOIRE-ATLANTIQUE

d.), Alain Pluchet (RPR, s.). SEINE-MARITIME

Jean-François Legrand (RPR, s.).

ORNÉ

cons. gén.).

Chauty (RPR, s.), Luc Dejoie (RPR, s.). MAINE-ET-LOIRE

Oui: Roselyne Bachelot (RPR, d.), Hubert Grimsult (UDF-CDS, d.), Hubert Grimault (UDF-CDS, d.), Edmond Alphandéry (UDF-CDS, d.), Jean Bégault (UDF, d.), Maurice Ligot (UDF, d.), Hervé de Charette (UDF, d.), Marc Laffineur (UDF, d.), Anguste Chupin (UDF-CDS, s.), Jean Huchon (UDF, s.), Charles Jolibois (div. d., s.), Jean Sauvage (UDF-CDS, prés. cons. eén.)

MAYENNE Oui : Jean Arthuis (UDF-CDS, s., prés. cons. gén.), René Ballayer (UDF-CDS, s.). Non: François d'Aubert (UDF-PR, d.), Henri de Gastines

(RPR, d.), Roger Lestas (UDF-PR, d.). SARTHE Oui: Génard Chasseguet (RPR, d.), Raymond Douyère (PS, d.), Guy-Michel Chauveau (PS, d.), Jean-Claude Boulard (PS, d.),

Michel d'Aillières (UDF-PR, s.), Jacques Chaumont (RPR, s.), Roland du Luart (UDF-PR, s.). Non: François Fillon (RPR, d. et prés. cons. gén.). VENDÉE

Oui: Philippe Mestre (UDF, d.), cons. gén.).

(UDF-CDS, s. et prés. cons. gén.), Marie-José Denys (PS, p. c.). Non : Michel Doublet (RPR, s.). DEUX-SÈVRES

Oui: André Clert (PS, d.), Jean-Pierre Marché (PS, d.), Albert Bro-chard (UDF-CDS, d.), Jean Dumont (UDF-PR, s.), Georges Treille (UDF-rad., s.), Michel Hervé (PS, p. e.), André Dulait (UDF, prés.

VIENNE Oui: Jacques Santrot (PS, d.), Jean-Yves Chamard (RPR, d.), Guy

Monjalon (PS, d.), René Monory (UDF-CDS, s. et prés. cons. gén.), Guy Robert (UDF-CDS, s.), Jean-Pierre Raffarin (UDF-PR, p. e. et prés. cons. rég.). Non: Arnaud Lepercq (RPR, d.).

#### PROYENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES-DE-HAUTE-PRO-VENCE

Non: Jean Rinaldi (RPR, prés.

Les résultats de notre enquête nationale, même si leur avance 36 votent «oui», un seul «non» est plus faible (72 contre 49). Il et un refuse de se prononcer; se trouve même trols parlementaires européens du RPR à voter « non » à Meastricht, alors que trois autres refusent de prendre position et qu'ils ne sont que sept à vouloir voter « oui ».

M. Philippe de Villiers est nettement moins suivi par ses camis» de l'UDF. Il n'a trouvé que 11 alliés dans son groupe à l'Assemblée nationale sur 90 membres et que 6, sur un effectif total de 51, dans celui des «Républicains et indépendants > du Sénat. M. Jean-Pierre Chevènement n'a pas été plus heureux : it n'y a que huit députés socialistes et trois sénateurs da son parti poyr le suivre. Les parlementaires socialistes sont dans leur immense majorité favorables à Maastricht (259 députés sur 273 et 62 sénateurs sur 66). fi en va de même chez les cengroupe RPR de l'Assemblée leur groupe au Palais-Bourbon,

> Pierre Métais (PS, d.), Michel Crucis (UDF.PR, s.). Non: Jean-Luc Preel (UDF, d.), Pierre Mauger (RPR, d.), Philippe de Villiers (UDF-PR, d. et prés. cons. gén.), Louis Moinard (UDF-CDS, s.), Jacques Oudin (RPR, s.).

# **PICARDIE**

AISNE Oui: René Dosière (PS, d.), Jean-Pierre Balligand (PS, d.), Bernard Lefranc (PS, d.), Paul Girod (UDF, Lesein (UDF-rad, a), Charles Baur (UDF-PSD, p. e. et prés cons. rég.).
Non: Daniel Le Meur (PC, d.), André Rossi (UDF-rad., d.) Jacques

Oui: Olivier Dassault (RPR, d.), Jean-François Mancel (RPR, d. f., bet prés. cons. gén.), Jean Anciant (PS, d.), Michel Françaix (PS, d.), François-Michel Gonnot (UDF-PR, d.), Jean-Pierre Braine (PS, d.), Michel Constant (UDF-PR, d.), Michel CONSTANT (UDF-PR) Souplet (UDF-CDS, s.). Nos: Arthur Debaine (RPR, d.), Amédée Bouquerei (RPR, s.), Jean Natali (RPR, s.).

SEINE-MARITIME
Oni: Michel Bérégovoy (PS, d.),
Dominique Gambier (PS, d.), Pierre
Bourguignon (PS, d.), Laurent
Fabius (PS, d.), Jean-Claude Bateux
(PS, d.), Paul Dhaille (PS, d.),
Antoine Rusenacht (RPR, d. et prés.
cons. rég.), Jean Vittrant (PS, d.),
Jean-Marie Leduc (PS, d.), Jean
Beausils (PS, d.), Alain Le Vern (PS,
d.), André Bettencourt (UDF-PR,
s.), Paul Caron (UDF-CDS, s.),
Tony Larue (PS, s.), Jean Lecanuet
(UDF-CDS, s. et prés. cons. gén.),
Jean-Louis Bourlanges (UDF-CDS,
p. e.). SOMME Oni: Jean-Claude Dessein (PS, d.), Gilles de Robien (UDF-PR, d.), Pierre Hiard (PS, d.), Jacques Becq (PS, d.), Jacques Fleury (PS, d.), Charles-Edmond Lenglet (div. d., s.), Jacques Mossion (UDF-CDS, s.),

Fernard Demilly (UDF-PSD, pres. cons. gen.).

Non: Gautier Audinot (div. d., d.), Max Lejeune (UDF-PSD, s.), Maxime Gremetz (PC,

# POITOU-CHARENTES

Oui: Georges Chavanes (UDF-CDS, d.), Jérôme Lambert (PS, d.). Non: Michel Alloncie (RPR, s.). Ne se prononcent pas: Pierre-Rémy Houssin (RPR, d. et prés . cons. gén.), Jean-Michel Boucheron (ex-PS, d.), Pierre Lacour (UDF-CDS. s.).

CHARENTE-MARITIME Ozi: Michel Crépeau (MRG, d.), Jean-Guy Branger (UDF, d.), Roland Beix (PS, d.), Pierre-Jean
Daviand (PS, d.) Jean de Lipkowski
(RPR, d.), Claude Belot
(UDF-rad., s.), François Blaizot

Ozd: Guy Ravier (PS, d.), André
Bord (PS, d.), Jean Gatel (PS, d.),
Non: Jean-Michel Ferrand (RPR, d.), Jacques Bérard (RPR, s.), Alain

cons. gén.). Non: Jean de Gaulle (RPR, d.).

Oni: François Massot (PS, d.), André Bellon (PS, d.), Fernand Tardy (PS, s.).

# Une écrasante majorité pour le « oui »

sur les 68 du Palais du Luxembourg, 62 sont pour le «oui», un pour le «non», un votera «blanc ou nula et quatre ne se pronon-De leur côté, les parlemen-

taires communistes sont unanimes à avoir choisir le «non». Les divisions de l'état-major des Verts se retrouvent chez leurs élus. Sur leurs neuf parlementaires européens, deux sont pour le coui », trois pour le « non », deux pour le vote nul et deux ne se prononcent pas.

Enfin, sur les 22 présidents de conseils régionaux métropolitains, 19 appellent à voter koui ». Les présidents de conseils généraux sont un peu plus partagés : ils sont 63 à soutenir le coui», 24 à défendre le «non», 9 à refuser de se pro-

HATFIES ALPES Oui: Daniel Chevallier (PS, d.), Patrick Ollier (RPR, d.), Marcel Les-bros (UDF-PR, s. et prés. cons. gén.), Pierre Bernard-Reymond (UDF-CDS, p. e.). ALPES-MARITIMES

Oui: Charles Ehrmann (UDF-PR, d.), Martine Dangreith (ex-RPR, d.), Rudy Salles (UDF-PR, d.), Pierre Merli (UDF-rad., d.), Louise Moreau (UDF-CDS, d.), José Balarello (UDF-PR, s.), Pierre Laffitte (UDF-rad., s.) (UDF-rad., s.).

Non: Emmanuel Aubert (RPR, d.), Christian Estrosi (RPR, d.), Suzanne Sauvaigo (RPR, d.), Pierre Bachelet (RPR, d.), Honoré Bailet (RPR, s.), Charles Ginesy (RPR, s. et prés, cons. gén.), Jean-Marie Le Pen (FN, p. e.). BOUCHES-DU-RHÖNE

BOUCHES-DU-RHÔNE
Osi: Roland Blum (UDF-PR, d.),
Jean-François Mattei (UDF-PR, d.),
Philippe Sanmarco (PS, d.), Janine
Ecochard (PS, d.), Jean-Claude
Chermann (maj. prés., d.) Michel
Pezet (PS, d.), Marius Masse (PS,
d.), Christian Kert (UDF-CDS, d.),
Henri d'Attilio (PS, d.), François
Bernardini (PS, d.), Jean-Claude
Gaudin (UDF-PR, s. et prés. cons.
rég.), Louis Philibert (PS, s.), Jacques Rocca Serra (maj. prés., s.),
André Vallet (PS, s.), Robert Vigouroux (maj. prés., s.), Frédéric Rosmini (PS, p. e.), Lucien Weygand
(PS, prés. cons. gén.). (PS, prés. cons. gén.).

Non: Guy Hermier (PC, d.), Jean Tardito (PC, d.), Yves Vidal (ex-PS, d.), Paul Lombard (PC, d.), Léon Vachet (RPR, d.), Jean-Pierre Camoin (RPR; s.), Louis Minetti (PC, s.), Bernard Boissière (Verts, p. e.), Bruno Mégret (FN, p. e.). Ne se prononce pas : Jean-Pierre Peretti Della Rocca (div. d, d.).

VAR Oni: Daniel Colin (UDF-PR, d.), Louis Colombani (UDF-PR, d.), Yann Piat (UDF-PR, d.), Hubert Falco (UDF-PR, d.), Arthur Paecht (UDF-PR, d.), Maurice Arreckx (UDF-PR, s. et prés. cons. gét.), François Trucy (UDF-PR, s.), Alain Bombard (PS, p. e.). Non: Jean-Michel Couve (RPR, d.), René-Georges Laurin (RPR, s.), Bernard Le Chevallier (FN, p. c.).

VAUCLUSE

# RHÔNE-ALPES

Oni: Jacques Boyon (RPR, d.), Charles Millon (UDF-PR, d. et prés, cons. rég.), Michel Voisin, (UDF-CDS, d.), Jean-Paul Emin (UDF-PR, s.) Jean Pépin (UDF-PR, s. et prés

cons. gén.). Non: Lucien Guichon (RPR, d.). ARDÈCHE Oui: Claude Laréal (PS, d.), Hen-ri-Jean Arnaud (RPR, d.), Jean-Marie

Alaize (PS, d.), Henri Torre (UDF, s. et prés. cons. gén.).
Non: Bernard Hugo (RPR, s.).
DROME

Oni: Roger Leron (PS, d.), Alain Fort (PS, d.), Henri Michel (PS, d.), Georges Durand (UDF-PR, d.), Jean Besson (PS, s.), Gérard Gaud (PS, s.), Jean Mouton (UDF-CDS, prés. cons.

gen.). ISÈRE Oui: Richard Cazenave (RPR, d.) Jean-Pierre Luppi (PS, d.), Michel Destot (PS, d.), Didier Migand (PS, d.), Alain Moyne-Bressand (UDF-PR, d.), Georges Colombier (UDF-PR, d.), René Bourget (PS, d.), Yves Pillet (PS, d.), Jean Boyer (UDF-PR, s.), Guy Cabanel (UDF-PR, s.), Charles Descours (RPR, s.), Jean Faure (UDF-CDS, s.), Alain Carignon

(RPR, pres. cons. gen.). Non: Jean-François Delahais (PS, d.). LOIRE

Oui: Jean-Pierre Philibert (UDF-PR, d.), François Rochebloine (UDF-CDS, d.), Jean Auroux (PS, d.), Pascal Clément (UDF-PR, d.), Francois Mathien (UDF-rad., s.), Louis Mercier (UDF-CDS, s.), Claude Mont (UDF-CDS, s.).

Non: Christian Cabal (RPR, d.) Theo Vial-Masset (PC, d.), Henri Bayard (UDF-PR, d.). Ne se prosonce pas: Lucien Neu-wirth (RPR, s. et prés. cons. gén.).

RHÔNE

RHONE
Oui: Bernadette Isaac-Sibille
(UDF-CDS, d.), Michel Noir (exRPR, d.), Jean-Michel Dubernard (exRPR, d.), Raymond Barre (div. d.,
d.), Jean Rigaud (UDF, d.), Jean-Paul
Bret (PS, d.), Jean-Jack Queyranne
(PS, d.), Francisque Perrut (UDF-PR,
d.), Gabriel Moatcharmont (PS, d.),
Martine David (PS, d.) Marie-Lod.), Gabriel Montcharmont (PS, d.), Martine David (PS, d.), Anie-Josephe Sublet (PS, d.), Roland Bernard (PS, s.), Francisque Collomb (UDF, s.), Serge Mathieu (UDF-PR, s.), Franck Sérusclat (PS, s.), René Trégouët (RPR, s.), Pierre Vallon (UDF-CDS, s.), Henri Chabert (ex-RPR, e.), Marguerite-Marie Dinguirard (Verts, D. e.), André Soulier

p. e.), Marguerite-Marie Dingulard (Verts, p. e.), André Soulier (UDF-PR, p. e.), Djida Tazdait (Verts, p. e.), Michel Mercier (UDF-CDS, prés. cons. gén.). Non: Alain Mayoud (UDF-PR, d.), Jean Besson (RPR, d.), Michel Terrot (RPR, d.), Emmanuel Hamel (RPR, s.), Mircille Elmanan (PC, p. e.), Runo Gollnisch (FN, p. e.). Bruno Golinisch (FN, p. e.). SAVOIE

Oni : Jean-Paul Calloud (PS, d.), Michel Barnier (RPR, d. et prés. c.), Michel Barnier (RPR, d. et prés. cons. gén.), Roger Rinchet (PS, d.), Jean-Pierre Blanc (UDF-CDS, s.), Jean-Pierre Cot (PS, p. e.). Non: Pierre Dumas (RPR, s.). HAUTE-SAVOIE

Oui: Jean Brocard (UDF-PR, d.) Den: Jean Brocard (UDF-PK, d.),
Bernard Bosson (UDF-CDS, d.),
Michel Meylan (UDF-PR, d.), Claude
Birraux (UDF-CDS, d.), Raymond
Bouvier (UDF-CDS, s.), Jacques Golliet (UDF-CDS, s.), Bernard Pellarin
(UDF, s. et prés. cons. gén.).
Non: Pierre Mazzaud (RPR, d.).

Enquête de THIERRY BRÉHIER et ANNE CHAUSSEBOURG. avec le concours de nos correspondents.

# Abréviations et sigles

CNI: Centre national des div. d. : divers droite. div. g. : divers gauche.

FN: Front national. FU : France unie. Maj. p. : majorité présiden-

MRG : Mouvement des radicaux de gauche. PC: Parti communiste fran-

PS: Parti socialiste. RPR: Rassemblement polur UDF: Union pour la démo-

cratie francaise. UDF-CDS : Centre des démocrates sociaux. UDF-PR : Parti républicain. UDF-PSD : Parti social-

démocrate. UDF-rad.: Parti radical. Verts: Verts.

d.: député à l'Assemblée nationale.

s. : sénateur. p. e. : membre du Parlement européen.

prés. cons. rég. : président du conseil régional. prés. cons. gén. : président du conseil général.

part, M. Paul Loridant, senateur socialiste de l'Essonne, est comptabilisé parmi les pariementaires ne se prononçant pas alors qu'il Dupilet (PS, d.), André Capet (PS, d.), And

D Rectificatif. - Nous avons indiqué par erreur, dans la première partie de notre liste (le Monde du I6 septembre), que M. Jean Guigné était député RPR des Yvelines alors qu'il est socialiste. D'autre part, M. Paul Loridant, senateur

# Un entretien avec le premier ministre polonais

«Le passage d'un système à l'autre doit être moins brutal» nous déclare M<sup>me</sup> Hanna Suchocka

VARSOVIE

de notre envoyée spéciale

Nommée à la tête du gouvernement polonais, début juillet, comme une solution de compromis après des mois de désastreuse paralysie polítique, M<sup>ma</sup> Hanna Suchocka a passé avec succès l'épreuve d'un été social chaud, gratifiant même le gouvernement d'une remarquable remontée dans les sondages.

Cette iuriste de quarante-six ans, célibataire, député de longue date, sait cependant que le plus dur est encore à venir : si la fragile coalition des sept partis - issus de Solidarité – qui composent son gouver-nement tient bon, c'est parce que M= Suchocka a su éviter jusqu'ici les sujets qui les divisent, comme celui de l'avortement. Le mélange de pragmatisme, de bon sens et de fermeté sereine que le premier ministre applique à la politique polonaise, allié à un contact cha-ieureux, lui permet, pour l'instant, de naviguer sans trop d'encombre. Européenne convaincue (elle parie (rançais, anglais, allemand), membre de l'Union démocratique de l'ancien premier ministre Tadeusz Mazowiecki. Mr Suchocka ne fait pas mystère de profondes convictions chrétiennes-démocrates, tout en prenant ses distances avec les orientations fondamentalistes du courant chrétien national polonais.

e l'arrêt de la grève à l'usine FSM-Fiat de Tychy, mardi 15 septembre, met fin à une vague de conflits sociaux qui a affecté la Pologne tout l'été, alors que votre gouvernement entrait en fonctions. Vous êtesvous santie menacée par cette série de grèves?

- Je crois qu'on en a un peu exagéré la portée. Certains ont tenté de les comparer aux grandes grèves de l'été 1980, alors que dès le début il était clair qu'il s'agissait de tout autre chose. Moi et mon gouvernement, nous avons d'em-blée décidé de les traiter comme on le fait dans un système démocratique, c'est-à-dire qu'on ne négocie qu'avec les représentants aux des prévistes, et ou'on part du principe qu'il existe d'autres moyens d'exprimer des revendications. Il est arrivé un moment où la population a commencé à comprendre que la grève ne payait pas. grèves n'ont ni lait tonnoei in man-bli le gouvernement... contrairement à certaines prédictions.

 Face à ces grêves, vous êtes-vous sentie soutenue par le président Walesa?

 Oui, par exemple lorsque les grévistes de Tychy lui ont demandé d'intervenir dans le conflit, le président a répondu qu'il ne pourrait venir négocier qu'une fois la grève terminée. C'était la ligne du gouvernement.

 Les rapports de M. Walesa avec votre prédécesseur, M. Clazewski, étalent notoire-

# Le climat social reste incertain

Le gouvernement de M. Hanna Suchocka a remporté un succès avec la suspension sine die, mardi 15 septembre, de la grève lancée il y a sept semaines à l'usine automobile FSM de Tychy: la direction n'a pas cédé sur les augmentations au-delà de ce qui avait été négocié fin juillet avec Fiat, propriétaire à 90 % depuis mai dernier de cette usine qui produit des Cinquecento. La prise de contrôle effective n'a cependant pas eu lieu en raison du conflit.

Mais le climat social reste incertain : une grève organisée par les structures de base de Solidarité a touché plusieurs usines la semaine dernière et des milliers de membres de ce syndicat ont manifesté lundi à Varsovie – en l'absence de leurs responsables nationaux – en criant « A bas Walesa l' » et « Voleurs! » devant la présidence de la République et le siège du gouvernement.

Pouriant, d'autres grèves récentes ont cessé grâce à des concessions modestes, conditionnelles et plus ou moins cachées et le conflit de Tychy avait valeur de test. Le gouvernement de M= Suchocks y a fait preuve de sang-froid, s'abstenant d'envoyer la police pour évacuer l'usine. — (AFP.)

ment mauvais. Vous voyez souvent le président?

- Il me téléphone... Nous avons une ligne directe. Pendant ses vacances, il lui est arrivé de m'appeler. Et puis, il y a cette spécificité polonaise que sont les messes en marge des cérémonies officielles: cela donne l'occasion d'échanger quelques points de vue après la messe. Le président a austi pris l'habitude d'organiser des petits déjeuners au Belvédère (1), après la messe.

 C'est-à-dire que les invités assistent d'abord à la messe, puis au petit déjeuner?

- Oui, comme ça on ne perd pas de temps! Le président y invite des gens d'horizons divers, des politiques, des hommes d'affaires, et on discute. I'y suis déjà allée deux fois, ce qui témoigne de nos bonnes relations, et le président m'a dit que j'avais une invitation permanente à la messe... et au petit déjeuner.

 Quelles erreurs des trois gouvernements post-communistes qui vous ont précédée cherchez-vous à éviter?

- Il faut tenir compte du contexte: le gouvernement Mazowiecki, par exemple, a commis certaines erreurs, parce qu'il était le 
premier gouvernement non communiste; il avait un très grand 
éventail de choix; aujourd'hui, 
trois ans après, c'est plus clair, 
mais à l'époque, comment le 
savoir? Moi, j'agis dans un environnement totalement différent, je 
commets certainement des erreurs, 
mais c'est incomparable: je n'ai 
pas la possibilité de commettre les 
mêmes!

» Une de nos conclusions est que la société n'est pas prête pour une politique monétaire rigoureuse. Mon gouvernement essaie donc d'en tenir compte. Pas comme le revendiquent les partis de gauche. mais nous avons compris que le passage d'un système à l'autre doit être moins brutal. Ce qui crée des tensions entre, par exemple, le ministre du travail et celui des finances... C'est pourquoi dans finances ne peut pas être une per-sonnalité de premier plan comme l'était Leszek Balcerowicz (2) dans le gouvernement Mazowiecki. Mais je ne considère pas que ce fut une erreur : Balcerowicz a fait beaucoup, il a pris sur lui de porter la première attaque pour créer un nouveau système. En ouvrant si grand cette brèche, il nous a facilité la tâche à tous. Car même si certains prétendent ne pas le voir, la Pologne a quand même considé-

- Qu'est-ce-qui vous frappe le plus?

Le positif, c'est ce qui concerne les libertés: l'ouverture des frontières, la liberté de circulation, le passeport que l'on peut garder à la maison; tout le monde a déjà oublié ce que c'était, la queue devant le bureau des passeports, les contrôles, les fausses invitations qu'il fallait se procurer pour sortir du pays! L'apparence des villes a beaucoup changé: tout d'un coup en se promenant on découvre que les vitrines sont propres... Avant, il fallait menacer les gens de peines administratives pour qu'ils lavent les vitres! Et pourtant nous sommes toujours dans la phase transitoire, la population a toujours du mal à encaisser le choc: les magasins sont pleins, mais les portefeuilles vides. Pourtant, je suis profondément convaincue qu'au-



jourd'hui dans ce pays on vit mieux, il n'y a plus ce stress de la pénurie et de la queue à aller faire après le travail pour des produits qu'on ne trouvera pas.

> Hypothèse de l'échec

 Mais il y a la découverte du chômage?

- Bien sûr. La frustration ici a les mêmes fondements que dans l'ex-RDA: C'est l'aspiration à ceque, aux avantages du communisme - pleia emploi, salaire minimal mais garanti, - s'ajoutent les aspects uniquement positifs du capitalisme : magasins pleins, portefeuilles pleins, etc. Mais tout le monde sait qu'un tel système n'existe nulle part. Le prix à payer pour les magasins pleins, c'est le risque : ne pas tout attendre de

 Pensez-vous pouvoir en convaincre les Polonais dans un délai relativement bref?

C'est le problème le plus difficile, celui des mentalités. Cela prend du temps. C'est ça, le plus gros danger. Et les lutres électorales ne créent pas de conditions favorables pour convaincre la populations de la nécessité des transformations. Peut-être réussirons-nous? Il faut du temps et de la patience, et les gens commencent à en manquet.

- Vous dites « peut-être ». L'hypothèse de l'échec vous paraît donc envisageable?

- En tant que premier ministre, je ne peux même pas y penser.

# PROCHE-ORIENT

ÉGYPTE

# Large victoire électorale des islamistes au conseil de l'ordre des avocats

LE CAIRE

de notre correspondant

Le courant islamiste a remporté haut la main les élections au conseil de l'ordre des avocats égyptiens qui ont en lieu vendredi li septembre, en obtenant quinze des vingt-quatre sièges du conseil, qui représente 130 000 avocats. Trois autres sièges sont allés à des sympathisants. Les candidats du Wafd (parti d'opposition libérale) et les nassériens n'ont obtenu que six sièges. Les islamistes n'ont toutefois pas réussi à faire élire un des leurs comme bâtonnier, poste qui est revenu pour la septième fois consécutive à un indépendant, M' Ahmad El Khawaga.

Me Ahmad El Khawaga.

La victoire à ces élections est doublement importante. Après ceux des ingénieurs et des médecins, c'est le troisième syndicat de profession libérale qui tombe sous le courrôle des islamistes. Ces élections, au cours desquelles la liberté de vote a été respectée, sont révélatrices de la montée en puissance du

courant islamiste dans le pays. Au début de la campagne, les intégristes affirmaient qu'en cas de victoire ils appliqueraient les préceptes de l'islam à la profession : pas de défense des alcooliques, des prostituées et des trafiquants de drogue, voile imposé aux avocates dans les tribunaux.

Même s'ils ont fait marche arrière devant une levée de boucliers, rien ne les empêche aujourd'hui de revenir progressivement à la charge.

ALEXANDRE BUCCIANTI

ULIBAN: un dirigeant phalangiste a été enlevé. ~ Un membre du
bureau politique du parti Kataëb
(phalanges chrétiennes), M. Boutros Khaouand, a été enlevé, mardi
15 septembre, à son domicile, dans
la banlieue chrétienne de Beyrouth,
par des hommes armés en civil. Le
parti a condamné «ce rapt abject et
provocateur, visant à la déstabilisation du pays ». – (AFP.)

Mais en tant qu'individu je dois dire que tout me paraît possible.

~ L'économie de marché sociale » à lequelle vous et M. Mezowiecki vous vous référez est-elle une spécificité post-communiste ou bien pensez-yous à un modèle existent?

Les systèmes évoluent, mais disons qu'il s'agit du système sur lequel s'est basée l'Allemagne fédérale et, dans une certaine mesure, le début de l'ère Thaicher. Il ne s'agit pas de laisser totalement libre cours au libéralisme économique, mais de tenir compte des conditions sociales en engageant l'Etat dans ce que l'Eglise appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que le rôle de l'Etat soit limité aux devoirs qui ne peuvent être exercés par les communes, les associations, les familles on les citoyens.

La crainte d'un «non» français

 L'Eglise, précisément, a joué un rôle dans le dénouement des grêves cette semaine; pensez-vous qu'elle doive participer à la vie publique?

- Dans le cas des grèves, il s'agit d'une médiation de l'évêque de Katowice mi avait écrit une lettre estimant que la grève n'était pas le bon moyen de pression dans la situation présente. Il a ainsi préparé le terrain pour le dénouement. l'ai eu plusieurs bons entretiens avec les responsables de l'Eglise, dont le primat, au cours desquels on a réfléchi sur la manière d'aborder les relations Eglise-Etat dans les nouvelles conditions, comment l'Eglise peut souteair l'action du peuvoir sans que cela passe pour la soutien à un groupe politique parti-culier: Personnellement, je trouve quactuellement ces rélations sons très bonnes. l'en ai en une autre preuve en voyant comment l'Eglise essayait de désamorcer certaines

- Vous avez décidé de tenir le gouvernement à l'écert de deux dossiers potentiellement explosifs: l'avortement et l'épuration. Votre position sur l'avortement est connue - vous êtes contre. Pensez-vous que la coalition gouvernementale puisse éviter longtemps ces deux sujets?

Ils sont entre les mains du Parlement. Nous ne pouvons qu'observer son travail et, dans le cadre des lois de décommunisation veiller - nous le ferons - aux droits de l'homme. Ce sont des problèmes très délicats, d'ordre idéologique. Mon gouvernement avait pris pour principe de ne pas les aborder pour ne pas faire écla-ter la coalition. Jusqu'ici, il ne s'en est pas mélé. Maintenant, comme ce sont des expériences nouvelles pour cette coalition, on va voir à quel point elle peut, sur la base de principes essentiels, élaborer un point de vue commun sur des questions aussi controversées. Mais, là, il faut être conscient qu'en ce qui concerne l'avorte-ment, c'est impossible : cela relève d'idées complètement à l'opposé les unes des autres.

– Quelle importance revêt pour la Pologne le référendum français du 20 septembre sur le traité de Masstricht?

La Pologne s'est engagée dans la ratification du traité d'association à la CEE avec la perspective de l'adhésion totale, même si pour nous c'est une échéance bien plus lointaine que pour les pays ouest-européens. Un vote négatif en France risque de renforcer les groupes politiques qui, ici, ont toujours été opposés à l'entrée dans l'Europe: ils verront que la crainte d'une Europe unie n'est pas soulement le fait des pays de l'Est et de sociétés dites nationalistes. Si des pays qui entretiennent des liens étroits depuis des dizaines d'années éprouvent subitement des difficultés, cela compliquera considérablement le processus d'élargissement des CEE aux pays de l'Est, dont la culture est très différente. C'est cela que je crains.»

Propos recueillis per SYLVIE KAUFFMANN

(1) Le palais présidentiel à Varsovie. (2) L'architecte de la «thérapie de ALLEMAGNE: ancien avocat de la Fraction armée rouge

# Klaus Croissant est accusé d'avoir été un espion de l'ex-RDA

L'ayocat Klaus Croissant, soixante et un ans, ancien défenseur du terroriste Andreas Baader, a été inculpé et écroué par la justice allemande, mardi 15 septembre, pour espionnage au profit du régime communiste est-allemand (le Monde du 16 septembre). Mr Croissant est soupconné d'avoir fourni des renseignements sur les milieux d'axtrême gauche aux services secrets de l'ancienne Sécurité d'Etat est-allemande (Stasi).

La «justice bourgeoise» semble définitivement lignée contre lui... Hier pourchasse pour son soutien au terroriste Andreas Baader, M. Klaus Croissant se trouve anjoind'hui victime des documents d'archives accumulés par la Stasi. Accusé dans les années 70 de conspirer avec son client en vue de mettre à bas l'impérialisme, le voilà soupçouné d'avoir manipulé dans les années 80 le groupe des Verts au Parlement européen afin de défendre au mieux les intérêts de l'ancienne RDA, et d'avoir renseigné les services secrets est-ailemands sur la mouvance d'extrême gauche et les écologistes.

Ces révélations qui nous arrivent d'outre-Rhin, assurant que Klaus Crossant, sous le nom de code de «Taler», entretint de 1981 à la chute du communisme en 1989 de coupables rapports avec la Stasi. complètent-elles le portrait d'un avocat de combat, militant communiste avéré? Achèvent-elles au contraire de brouiller un peu plus l'image d'un avocat aimant jouer les purs et tablant sur la naïveté des démocraties occidentales? On se rappelle en tout cas qu'il suit, en 1974, habilement mobiliser en faveur de sa cause la gauche fran-çaise, et tout particulièrement Jean-Paul Sartre.

Cette année la l'avocat allemand et l'écrivain aranguis assuraient avec éulat lors d'une conférence de presses que les terropaires de la bande à Baader alors emprisonnés, auteurs de maints attentats et de quelques assassinats, étaient soumis à une forme de « lavage de cerveau ». Une large campagne

L'avocat Klaus Croissant, d'opinion se développait à son initiative, cherchant à accréditer que les autorités cuest-allemandes voulaient la «mort» d'Andreas Baader et de ses compagnons.

Trois ans plus tard, en juillet 1977, sentant sa liberté menacée, Klaus Croissant gagnait clandestinement la France et demandait l'asile politique. De fait, réfugié sur le soi français, l'avocat allemand réussit à transformer son cas en symbole. Alors que l'écrivain Jean Genet justifiait dans un «Point de vue», publié dans les colonnes du Monde le recours au terrorisme des compagnons de Baader par la violence de l'Etat fédéral, la Frankfurter Allgemeine Zeitung s'indignait: «Trop d'hommes de gauche français ont attendu une pareille occasion qui leur permet de bourrer de coups les tibias de la République fédérale d'Allemagne qui les rébuté, »

Mais Klaus Croissant devait cesser de aarguer la RFA le 30 septembre 1977. Arrêté par la police française, il fit alors l'objet d'une demande d'extradition que la chambre d'accusation de Paris acceptait à la mi-novembre dans an climat particulièrement tendu. Pour l'occasion, le procureur générat de Paris, M. Paul-André Sadon, avait requis en personne an nom du ministère public, ce qui ne s'était pas vu depuis les procès du début du siècle contre les anarchistes.

La justice allemande devait finalement condamner celui qu'elle accusait d'avoir organisé un «sysrème d'information» entre les terroristes emprisonnés à deux ans et demi d'emprisonnement en février 1979. Une peine généralement considérée comme modérée.

Libéré par anticipation en décembre 1979, Klaus Croissant revenuit alors en France le 27 mai 1981, sidé par son confière M. Jacques, Verges, Mais, cemanuveau sejour français sera de courte durée. En regagnant Bérlin, M. Croissant rélicodait avec l'extrême ganche, quitte à renseigner la Stasi, selon les nonvelles accusations qui pèsent sur lui.

La visite du premier ministre israélien en Allemagne

# M. Rabin s'inquiète des violences racistes

BERLIN

de notre correspondent . . .

Profitant de sa venue en Allemagne pour le congrès de l'Internationale socialiste, qui s'est ouvertmardi 15 septembre à Berlin, le premier ministre israelien, M. Itzhak Rabin, s'était rendu la veille à Bonnpour y avoir des entretiens avec les dirigeants allemands. Les conversations ont essentiellement porté sur les négociations de paix au Proche-Orient et l'aide économique que le nouveau gouvernement israélien sonhaits obtenir des Occidentaux pour appuyer sa politique d'ouverture.

Avant l'arrivée de M. Rabin à

Bonn, Israel n'avait pas caché son intention de demander à l'Allemagne d'accroître, à l'image des Etats-Unis, son effort financier; notamment pour aider à l'installation des Juis venant de l'ancienne URSS, et lui demander aussi de jouer en sa faveur de son influence auprès de la Communanté européenne. L'Allemagne est un bailleur de fonds important pour l'Etat juif. A l'occasion de la guerre du Golfe, Israel avait lui aussi bénéficié de sa part de compensations financières. Des discussions sont toujours en cours entre les deux capitales au sujet des réparations promises par l'ancienne Allemagne de l'Est, peu avant la chure des communistes.

A l'issue de la rencontre entre M. Rabin et le chancelier Kohl, les services allemands ont publié un

□ Le chancelier Kohl qualifie de «barbares» les attaques contre les foyers de demandeurs d'asile. — Le chancelier Helmut Kohl, qui s'experimait, mardi 14 septembre, devant un congrès de juristes à Hanovre, a qualifié de «barbares», les attaques contre des foyers de demandeurs d'asile, désormais quotidiennes en Allemagne. Ainsi, une trentaine de jeunes extrémistes ont tenté d'investir, mardi soir, un centre d'accueil à Wismar (nord de

texte indiquant inconiquement que les deux pays souhaitaient renforcer leurs coopérations économique et technologique. Il y était souligné que le chancelier avait exprimé au premier ministre israélien son appréciation des efforts entrepris par son gouvernement dans les négociations de paix et avait accepté une invitation à se rendre en vaite en leasél. Aux prises avec le financement de la réunification et les tensions sociales qu'éle engendre, Bonn ne s'estimait pas en mesure de prendre de nouveaux engagements précis. On y a fait savoir prudemment après les entretiens qu'il n'en avait pas été

Les violences racistes qui se propagent actuellement en Allemagne oat été évoquées au coms des entretiens. Le ministre allemand des affaires étrangères, M. Klaus Kinkel, a brossé un tableau de la situation et fait part au premier ministre israélien du sentiment de «honte» qu'il ressentait. Premier chef de gouvernement israélien à entrer dans le Reichstag, dont l'incendie en 1933 avait donné le signal des pires exactions nazies, M. Rabin a profité de son intervention devant le congrès de l'Internationale socialiste pour dire publiquement son inquiétude. Il a appelé les Allemands à considérer que ces attaques sont un «signal rouge» et à tout faire pour mettre un terme à des événements « qui menacent de faire remonter à la surface une partie du passé».

H. de E

l'ex-RDA), a indiqué un porte-parole de la police locale. Les assaillants ont lancé des pierres et des
pavés contre le bâtiment qui
fiéberge deux cents étrangers. Ce
foyer avait déjà été, dans la nuit de
lundi à mardi, la cible d'une trentaine d'extremistes de droite. A
Dresde, quatre hommes ont été
arrêtés après avoir jeté des
cocktails Molotov sur un foyer de
demandeurs d'asile, sans faire de
dégâts. — (AFP.)



• Le Monde • Jeudi 17 septembre 1992 7

cant est accusé
capion de l'ex-RDA

Capation to cover the control of the control of the cover 
Riago Crossant a derre a mement in France et in fante publisque de fante in ferse au françair de fante à françair de fante à françair de fante de fait de fante de fa

Mant Klane Consocration for the de marquer in 99% is ambre 1970. Creste per la marque de la consocration de marque de la consocration de la consocratica de la consocration de la consocration de la consocration de la consocratica de la consoc

The second secon

Rabin s'inquiète riolences racistes

MARINE CHARLES AND CONTRACT

Market State of the Colored St

topic de la prolesse del later delle contridelle contridelle destrilesse d'autredelle après delle après delle après delle delle delle delle L'UAPCRÉE CADENTIEL

Ne

Quand on place un patrimoine, on n'a pas toujours envie d'attendre des années avant de toucher de l'argent. Avec Cadentiel, on sait tout de suite combien on va gagner, on

choisit librement la façon et le moment où on va en profiter et les sommes sont versées directement sur le compte en banque. Tout est possible à tout moment. Sans compter les avantages financiers : avec Cadentiel vous payez moins d'impôts, vous bénéficiez d'un avantage fiscal immédiat et tout est fait pour faciliter la transmission des sommes investies. Contactez votre conseiller UAP. C'est simple, Cadentiel vous donne

l'assurance de gagner. On est numéro un, oui ou non? 36 14 UAP. NEVER 05 12 22 22

UAP

Numéro 1 oblige

choisissez plus entre profiter de votre argent ou le faire fructifier.

ANGEL AND AND THE PARTY OF THE

Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ne sont pas encore parvenus à un accord sur l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Bosnie-Herzégovine, a déclaré mardi 15 septembre le secrétaire américain à la défense, M. Richard Cheney, qui entamait une visite de cinq jours en France et en Grande-Bretagne. M. Cheney devait s'entretenir mercredi à Paris avec MM. Pierre Joxe et Pierre Bérégovoy et avec l'amirai Jacques

« Je pense au'il faut dire au'll y a encore des points de vue divergents entre les alliés – et même au sein des gouvernements – sur l'établissement d'une zone d'exclusion, et sur sa définition », a dit M. Chency. Il précisé que les Etats-Unis n'avaient toujours pas décidé s'ils appuieraient ou non cette idée à 'ONU. A New-York, le responsable des opérations de maintien de la paix des Nations unies, M. Marrack Goulding, a pour sa part estimé qu'il était urgent d'imposer une telle zone d'exclusion au-dessus de la Bosnie pour empêcher les avions Serbes d'attaquer des cibles

#### **Bombardements** serbes

L'un des groupes de travail créés dans le cadre de la conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie à Genève s'est, également penché sur cette question. Il a transmis mardi aux deux co-présidents de la conférence, MM. David Owen et Cyrus Vance, un document adopté « par consensus », dans lequel toutes les parties au conflit s'enga-gent à appliquer certaines mesures qui garantiraient la sécurité des vols et des convois humanitaires en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes de Bosnie ont cependant fait part de certaines réticences à propos ement de l'interdiction des vols militaires, qui figure parmi ces mesures. Elle faisait partie déjà des dres fin août, mais n'a pas été appliquée depuis.

MM. Vance et Owen ont adressé mardi une lettre au dirigeant des Serbes de Bosnie, M. Radovan Karadzic, pour « déplorer » les bombardements de quatre villes bosniaques (Bihac, Cazin, Sokolac et Dobronica) et lui demander le respect de ses engagements. Selon respect de ses engagements. Selon les observateurs de l'ONU, ces hombardements avec des roquettes et des bombes à fragmentation ont été menés par quatre avions au moins, venant apparemment de Banja-Luka. Dans leur lettre à M. Karadzic, les deux coprésidents ont « reconnu que la reprise des hostilités n'était pas due exclusive-ment aux Serbes de Bosnie, mais que seuls ces derniers disposent d'une maîtrise aérienne».

A Washington, le porte-parole du département d'Etat, M. Richard Boucher, a indiqué que l'administration était « préoccupée » par le fait que les pièces d'artillerie n'avaient pas été notifiées à l'ONU comme prévu. Il a fait état d'informations « selon lesquelles le gouvernement bosniaque a lancé des con-tre-attaques et commencé à bombarder des points de concentra-tion de l'artillerie lourde » serbe.

Des combats se sont poursuivis mardi. Selon les responsables bos-niaques, ils auraient fait, lundi et mardi, 25 morts à sarajevo, 80 dans l'ensemble de la Républi-que et 550 blessés. Le président bosniaque, M. Alija Izetbegovic, a confirmé sa décision d'envoyer son ministre des affaires étrangères à la réunion qui doit rassembler les parties au conflit vendredi à Genève, dans le cadre de la couférence internationale. Un membre de la présidence bosniaque, M. Ejup Ganic, a toutefois indiqué que les Musulmans n'avaient accepté d'y participer que sous la pression. « Nous avons des doutes sur le sérieux de la volonté de l'Occident d'arrêter la guerre. Nous ne voulons pas donner une excuse à Cyrus vance pour nous faire apparaîte comme l'agresseur. Nous avons le sentiment de subir un chantage », 2-t-il dit. – (AFP, AP, Reuter.)

# Les Occidentaux vont demander la suspension de la «nouvelle» Yougoslavie

NEW-YORK (Nations unies)

de notre correspondant

De nombreux participants à la première journée de session de l'Assemblée générale, mardi 15 septembre, ont dénié à la « nouvelle» Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) le droit d'occuper à l'ONU le siège de l'ex-Yougoslavie, en raison de la politique de «puri-fication ethnique» et d'atteinte aux droits de l'homme pratiquée par le régime de Belgrade.

Tour à tour, les pays de la région les plus concernés, la Croatie, la Slovénie et, surtout, la Bosnie-Herzégovine, sont intervenus dans ce sens, de même que l'Albanie. Le représentant ture, qui parlait au nom de la Conférence islamique, a également demandé que la « nouvelle » Yougoslavie soit expulsée de l'ONU et des autres instances de

En réponse, le chargé d'affaires yougoslave, M. Dragomir Djovic, a estimé que cette éventuelle sanction n'avait pas de base juridique et qu'il était malvenu de l'évoquer au moment où « d'intenses efforts de paix sont menés, au sein des Nations unies s, pour trouver une solution au conflit.

La Communauté européenne, tout en estimant que la «nouvelle» Yougoslavie n'a « aucun droit » pour réclamer le siège de l'an-cienne fédération au nom d'une

quelconque « continuité automatique », s'est contentée de demander qu'elle ne soit « pas autorisée à participer aux travaux des différentes instances des Nations unies», a indiqué l'ambassadeur britannique à l'ONU, Sir David Hannay, Cette formulation résulte d'un compromis intervenu le week-end dernier entre les Douze et en accord avec les Etats-Unis, qui avaient initiale-ment réclamé la suppression du siège de l'ex-Yougoslavie. C'est cette position commune que les Occidentaux vont défendre lors de la réunion du Conseil de sécurité qui devrait se tenir dans les prochains jours et adopter une résolution à ce sujet.

Cette formule pourrait satisfaire la Russie, qui reste opposée à toute idée d'exclusion, ainsi que l'a confirmé le 15 septembre à Moscon un porte-parole du ministère des affaires étrangères, en estimant qu'il «seroit contre-productif d'envisager l'isolement de la Yougoslavie au sein des organisations internationales s. Le cinquième membre permanent du Conseil, la Chine, n'a pas encore fait connaître sa position, mais son hostilité de principe à l'éviction d'un pays membre est connue. Depuis la création des Nations unies, en 1945, aucun pays n'a fait l'objet

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

# Le Monde **DES LIVRES**

GUIDE DE L'ANGLAIS MODERNE ÉCRIT

Christiane Tricoit

COFORMA - Editions François-Robert Distribution : DISTIQUE Tel.: (16) 37-34-8484 Fax: (16) 37-30-78-65

# **AFRIQUE**

# Ouganda: pragmatisme avant multipartisme

Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de sept ans, a fixé à 1994 l'organisation d'élections générales, malgré l'impatience de l'opposition

de notre envoyé spécial

Multipartisme on «a-partisme»? La question est débattue avec passion aujourd'hui par une opposition bien décidée à retrouver son droit de cité et par les partisans du prési-dent Yoveri Museveni, soucieux de restaurer d'abord l'unité d'un pays que les régimes des présidents idi Amin Dada et Milton Obote avaient laissé exsangue. Pour l'heure, les partis politiques sont tolérés mais leurs activités restent, en principe. suspendues.

S'appuyant sur l'engouement pour le multipartisme des pays étrangers, bailleurs de fonds, le Congrès du peuple ougandais (CPO) et le Parti démocratique (PD), deux partis ahistoriques», créés avant l'indépendance, font désormais feu de tout bois, multipliant les rassemblements politiques ou les nouveaux bureaux en province, et niant farouchement avoir négocié un accord à l'amiable, en 1986, qui prévoyait la mise en sommeil des mouvements politiques durant la période de transition.

Les «faucons» du Comité natio nal exécutif, instance dirigeante du régime, ont fini par réagir en demandant l'interdiction pure et simple des partis. Interpellés par le cher de l'Etat, les dépunés du Conseil national de résistance (CNR, qui fait office de Parlement) ne les ont pas suivis : ils se sont finalement pro-noncés, le 11 août, pour une solution négociée entre pouvoir et oppo-sition, et l'élaboration d'un projet de loi sanctionnant les excès.

> Le système de «non-parti»

Mais les responsables du CPO semblent décidés à obtenir la léga-lisation de leurs activités avant la fin de la période de transition. Le chef de l'Etat, confirmant, en politique comme sur le plan économique, sa réputation de pragmatique, a pro-mis, début septembre, que la transi-tion s'achèverait « en 1994 » par adoption d'une nouvelle Constitution, suivie d'élections à bulletins secrets. Les partis d'opposition devront donc patienter encore deux ans avant de soumettre leurs candidats au suffrage des urnes, « Per-sonne, a souligné le chef de l'Etat, ne maire au-delà de cette date.» Aucun calendrier précis n'a, toutefois, été

« M. Museveni est arrivé au oou-

nales», martèle M. Kagenda Atwoki, secrétaire à l'information du CPO, qui appelle à la convocation d'une convention interpartis pour discuter de la formation de la prochaine Assemblée constituante. Face à la détermination de l'opposition, le gouvernement défend son système original de «non-parti», le mieux à même, selon lui, de satisfaire «le profond désir de paix des citoyens,

fatigués de ces partis qui n'ont réussi qu'à diviser le pays par ethnies ou par religions et à mener le pays à la

Le schéma électoral mis en place depuis 1986, avec des élections à cinq échelons (du village au Parle-

ment), suscite une participation populaire qui étonne encore les

observateurs, alors que l'opposition

n'y voit que manipulation. Appa-remment sûr de son coup, le presi-

dent a pris ses adversaires de court en proposant dernièrement l'organi-sation d'un référendum sur la ques-

tion du multipartisme. Une propo-

sition que l'opposition, craignant

peut-être un vote-sanction, s'est empressée de rejeter.

L'autre cheval de bataille des

voir par les armes et il n'a donc aucune légitimité pour mettre en place les nouvelles institutions nationales en nouvelles institutions nationales en marginalisée. Une partie de proposition de la company de la c germa manmanset. Une parte se ces exactions, révélées par Amnesty International, a été reconnue, en mai dernier, par le régime : un rapport sévère a été dressé, mettant en cause certains officiers, mais également le ministre d'Etat chargé de la défense, le major-général Tinyefuza, concernant notamment l'arrestation «sans preuve suffisante» de dix-huit opposants, soupconnés de trahison et finalement relâchés, sous

n'est pas

la pression, dit-on, des fournisseurs de l'indispensable aide étrangère.

l'ARN, qui a tué deux cheis rebelles et force un troisième à se réfugier à

Pétranger, se sont ajoutés à la reddi-tion, depuis cinq ans, d'environ vingt mille hommes, à qui le gou-vernement a promis l'amnistie et

une assistance à leur réintégration.

Selon les observateurs, les régions du Nord sont aujourd'hui pratiquement pacifiées. La Banque mondiale y a

lancé, en juillet, un programme de réhabilitation de 70 millions de dol-

Considéré comme l'un des «bons

élèves» du Fonds monétaire inter-national (FMI), l'Ouganda semble

ment-du pays que les recettes des exportations de café ne cessent de

diminuer. Une réduction d'un tiers des effectifs de l'armée ainsi que la

Les derniers succès militaires de

mise à pied de plusieurs milliers de fonctionnaires ont été annoncées et inclues dans le budget de l'année fiscale 1992-1993. Ce train de réformes, vraisemblablement suggérées par les organismes financiers internationaux, a déjà provoqué le licenciement de quelque dix mille personnes, dans le secteur public et le secteur privé. «Je n'ai aucun regret quant aux licenciements. Ce pays a besoin de restructurations», a sèchement commenté le chef de

> La réhabilitation des «Asians»

Autre décision impopulaire : l'indemnisation des Ongandais d'origine indienne - chassés du pays et spoliés de leurs biens par le marêchal ldi Amin Dada, en 1972. «C'est une faute politique!», s'ècrie un commercant du vieux Kampala, victime «par ricochet» de la réhabilitation des « Asians ». Comme beaucoup d'autres de ses collègues, il est aujourd'hui sous le coup d'une procédure d'expulsion. Derrière une rangée délabrée de boutiques «africaines» pointe le dôme crénelé d'un temple hindou en cours de réfection. ell faut en passer par là, soupire un haut fonctionnaire, nous n'avons pus les capacités ou la volonté de nous lancer dans des entreprises d'enver-

Une seule condition a été posée par les autorités aux Ougandais d'origine indienne qui veulent récupèrer leurs biens : qu'ils réinvestis-sent en Ouganda, faute de quoi ils toucheront simplement une compensation. A en juger par le nombre d'immeubles en ravalement dans la capitale, cette politique de « réconciliation» semble couronnée de suc-cès, Le retour des «Asians» permettra-t-il de relancer une machine commerciale passablement grippée? C'est, en tout cas, ce qu'espèrent les dirigeants de Kanapala.

Malgré ses bonnes dispositions, POnganda attend tonjours les inves-tisseurs. Le président Museveni, qui ochébrera en janvier prochain le sep-tième anniversaire de son arrivée au pouvoir, n'en finit pas d'éponger le passif de ses prédécesseurs. Aux immenses difficultés économiques s'ajoutent les ravages du sida. On bre des séropositifs, sur une popula-tion de dix-sept millions d'habitants.

JEAN HÉLÈNE

des violations des droits de l'homme, et, en particulier, des exactions commises par les troupes régu-lières de l'Armée de résistance natiolières de l'Armée de rés

# La Tunisie « disparaîtra » et ses habitants vont « mourir de soif »

Les sombres prévisions du colonel Kadhafi

TUNIS

de notre correspondant

Mauvaise humeur passagère ou provocation délibérée? A deux reprises en quelques jours, dans des discours radiodiffusés, le colonel Mouammar Kadhefi a feint de s'apitoyer en termes plutôt méprisants sur la Tunisie, « cette chose qui n'a pas d'ave-nir et disparattra inéluctable-

Ce sont, assure-t-il, « les études scientifiques » qu'il a faites qui le conduisent à un aussi sombre présage : la popu-lation tunisienne qui s'accroît va mourir de soif... faute de ressources involvationes. Dès lors. sources nycreaniques, des lors, toujours selon le «guide» de la Jamahiriya, la Tunisie est condamnée à choisir entre plusieurs formules: «Soit elle s'unit à l'Algérie, soit elle s'unit à la Libye, soit elle traverse la mer pour rejoindre la France,

Les Tunisiens n'ont évidemment pas apprécié et l'ont fait savoir per la voie diplomatique. Mais, soucieux de ne pas trop envenimer les choses, le prési-dent Ben Ali s'est borné à déplorer publiquement « les propos surprenents portent atteinte à la Tunisie et aux Tunisiens » tenus par « certains », sans doute « dans le dessein de détourner l'attention de leur propre réalité ». Il a aussi réaf-firmé la solidarité de son pays avec «le peuple libyen, qui supporte les conséquences d'une crise dont il n'est nullement res-

Comme il l'a laissé entendre à

nel Kadhafi ne pardonne pas à la Tunisle - pas plus d'ailleurs qu'à l'Algérie et au Maroc - de respecter l'embargo décrété par les Nations unies en avril à l'en-

contre de son pays et y voit

« une trahison ». Aussi, nombre d'observateurs n'excluent-ils pas que la polémique qu'il vient brusquement d'engager avec son plus proche voisin soit le prélude à son retrait de l'Union du Maghreb arabe (UMA), à laquelle il avait achéré du bout des lèvres, avant de se tourner vers d'autres horizons. En effet, le « guide » libyen semble à nou-veau en proie à ses obsessions unitaires qui, depuis longtemps, n'ont plus d'écho au Maghreb.

cours n'a-t-il pas déclaré que, désormais, «il entrevoit la vois de la véritable unité arabe » pasde le ventable unite arece » pas-sant par la Libye, l'Egypte et le Soudan I Les Tunisiens, qui ont appris depuis vingt-trois ans à cohabiter tant bien que mal avec l'imprévisible régime libyen, ne s'émeuvent guère des nouvelles foucades du colonel, qu'ils ne prennent plus au sérieux depuis longtemps, lis n'en demeurent pas moins vigilants, surtout dans l'éventualité d'une alliance entre Tripoli et Khartoum, alors que le Soudan est devenu le centre d'entraînement des troupes de choc du mouvement tunisien Ennahdha. MICHEL DEURÉ

Dans l'un de ses récents dis-

(1) Seul dans la presse tunisienne hebdomadaire *Réalités* a publié des atraits des deux discours du colonel

D NIGER: la Croix-Rouge Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'a pu obtenir de la rébellion touarègue le droit de rendre visite aux quarante-quatre prisonniers qu'elle détient, a indiqué mardi 15 septembre le représentant de l'organisation à Niamey. L'armée nigérienne avait fait d'une telle visite le préalable à toute intervention du CICR auprès des personnes capturées lors de l'opération déclenchée contre la rébellion touarègue. De sources médicales, on a indiqué mardi à

cours de cette opération, avait suc-combé à ses blessures. - (AFP.) O SOMALIE : les parachatages de nourriture out commencé. - Le Programme alimentaire mondial (PAM, organisme des Nations unies) a annoncé, mardi 15 sep-

Agadès, qu'un Touareg, grièvement blessé par les forces de sécurité au

tembre, qu'il avait commencé à larguer de la nourriture dans des régions retirées de Somalie inacces sibles par d'autres moyens qu'aériens. D'autre part, le Pentagone a signalé le départ pour la Somalie d'un groupe d'intervention amphibie américain, comptant queique 2 400 marines chargés d'aider au transport des troupes des Nations unies. - (AFP, Reuler.)

D RWANDA : appel à l'aide de la ruté internationale. – Le président Juvenal Habyarimana a lancé un appel à la communauté internationale, mardi 15 septembre. demandant une aide alimentaire d'urgence pour les habitants du nord du pays ayant fui la guerre civile. Scion le chef de l'Etat, plus de 300 600 personnes déplacées vivent dans des camps de fortune, aux environs de Byumba (non loin de la frontière avec l'Ouganda).

# L'ASTRADUL

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres

Vous propose une équipe de traducteurs FRANÇAIS et ANGLAIS

Tél.: 45-58-65-13 - 45-55-92-94 - 47-07-77-13

B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07

Siège social : Institut britannique de Paris



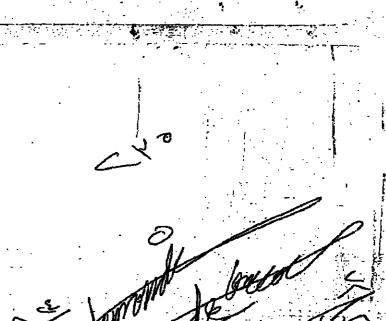

**AMÉRIQUES** 

la vérbilhalia des « (signi,

the other transfer. de is it Spirit 112. # PROF. TO TAKE THE PROF. CONTRACT OF THE PARTY OF

Book to take the of the second

वैभिक्ष**मध्यक्ष**िक हा । अनुस्

CHANGE OF THE CO.

A to them in

Magre 4:

emerika ist it

Sagarific agriculture ...

CHARGE IN:

A CONTRACT ...

Carrier C. Service & Control

**企業的在行**行。

Card, grades:

tradit de mini-

**Arrychite de** françois

्रहे**स्ट तोहरू अ**न्तर्भाष्ट्रभागः । अ.स.

See the State of the

Marie Marie Marie Andre Marie 
sambre, gall and are megner de la face tiere PRESIDENT PROPERTY OF THE PARTY. Billige Ditt die ber mich reser Davis are also maked to depart their A SHE BURNEY TO THE THE fine american gentale. I AND matter that the Bententen des that per die Sphires (117) er Min antida erfeit in potential in the miles

**1908** 25 7615 - 2.15 MAKET REPORT AND THE PARTY OF ber, demand of the party toole & unter the said and an in the state of CONTRACTOR OF THE PARTY WO SKI TO SEE S 204 0F1 0 10 10 10 15 15



Trade A Pareinic

BANCALS et ANI

- 15327 Pa

Maria brun

**ÉTATS-UNIS** 

# Les républicains attaquent à nouveau M. Clinton pour n'avoir pas servi au Vietnam

Mal à l'aise pour défendre le bilan économique et social de M. George Bush, les républicains attaquent leur adversaire démocrate, M. Bill Clinton, sur ce qu'ils perçoivent comme son point faible : la manière dont il a échappé à la conscription pendant la guerre du Vietnam. La dernière passe d'armes sur cette question sensible, mardi 15 septembre, s'est, semble-t-il, soldée par un match nul.

WASHINGTON

de notre correspondant

Dans un pays ou l'on est volontiers hyper-patriote, ou les forces armées ont fait l'admiration de tous à l'occasion de « Desert Storm», et où le président est un héros de la seconde guerre mon-diale, le gouverneur de l'Arkansas est, sur cette question, extrêmement vulnérable. M. Bush entendait saisir l'occasion d'un discours à Salt-Lake-City (Utah). devant la convention de la Garde nationale (unités de réservistes), pour enfoncer le clou, c'est à dire mettre en balance ses états de service de pilote de guerre dans le Pacifique avec l'absence totale de passé militaire de M. Clinton.

Dans l'entourage de M. Bush, on expliquait qu'il s'agissait d'adresser à l'opinion une ques-tion implicite : M. Clinton, qui n'a jamais porté l'uniforme, est-il digne d'assumer le rôle de com-mandant en chef des forces armées, qui fait partie de la pano-plie des fonctions présidentielles? Apprenant la manœuvre, M. Clinton décida brusquement de venir lui aussi, et le même jour, devant la convention de la Garde nationale pour donner la réplique au président sociant. C'était ne pas éder à l'intimidation, accepter, d'aller se battre que le terrain choisi pas M. Bush et tenter de neutraliser une nouvelle campagne

sur cette période de sa vie qui ne cesse de le tourmenter.

Apparemment surpris et métiant, le président n'a porté qu'un demi assaut. Il n'a pas directement attaqué M. Clinton. Il a rappelé son passé de plus jeune pilote de l'aéro-navale et, retenant ses larmes, évoqué les moments difficiles qu'il a connus l'an passé, dans son bureau de la Maison Blanche aux heures les plus dans son bureau de la Maison Blanche, aux heures les plus graves de la crise du Golfe. 

« Est-ce que cela veut dire que celui qui n'a jamais vécu les horreurs de la guerre ne peut pas être un jour commandant en chef? Pas: du tout », a-t-il dit, avant d'ajouter: a Cela veut dire que nous devons a Cela veut dire que nous devons exiger les plus hautes qualifications morales de nos présidents parce qu'ils peuvent avoir à décider si nos filles et nos fils vont devoir aller risquer leur vie, »

> « Déserteur déserteur »

Deux heures plus tard, devant le même public, le gouverneur de l'Arkansas esquivait le débat. Il renonçait à expliquer, une fois de plus, les circonstances dans lesquelles il échappa à la conscrip-tion au moment de la guerre du Vietnam. Il s'est borné à affirmer qu'il était, lui aussi, pour une adéfense forte» et qu'il n'hésite-rait pas à ordonner une opération militaire. Il est vite retourné à son thème de prédilection, celui qui lui réussit si bien, l'économie, expliquant aux réservistes que la expliquant aux réservistes que la «sécurité du pays, c'était d'abord la sécurité économique » et qu'il n'y aurait pas de « défense forte sans économie forte».

Le dossier est loin d'être clos. Avec ce sujet, les républicains croient tenir une des clés de l'élection : semer le doute sur la crédi-bilité du candidat démocrate. Danz certaines réunions électo-rales, M. Clinton est accueilli sux cris de e déserteur, déserteur ». Quand l'équipe du président ne laisse pas entendre que le candidat démocrate a failli à son devoir

durant sa jeunesse, ce qui le dis-qualificrait anjourd'hui, elle relève qu'il n'a cessé de changer d'expli-cations sur son passé militaire, ce qui témoignerait, au minimum, de

son manque de « fiabilité ». M. Clinton prête le flanc à cette dernière attaque. Il n'a jamais livré d'explication substantielle sur cette affaire. Il a fallu que la presse multiplie les enquêtes pour que le candidat démocrate four-nisse, bribe par bribe, une version, peut-être encore incomplète, de cette période de sa vie. M. Clinton était mobilisable au début des années soixante-dix, en plein conflit vietnamien. Il a d'abord indiqué qu'il avait bénéficié d'un sursis, en tant qu'étudiant à l'université de Georgetown, à Washing-ton. Il a, ensuite, ajonté qu'il avait pu prolonger ce sursis en se portant volontaire pour une prépara-tion militaire à la faculté de droit de l'université de l'Arkansas. Explication un peu courte, puisque M. Clinton ne s'est jamais rendu à cette dernière université; il étudiait à l'époque en Grande-Bre-tagne, à Oxford, après avoir reçu une bourse réservée aux plus bril-lants des étudiants américains.

Nouvelle explication du candidat démocrate : s'il ne s'est pas dat democrate: s'il ne s'est pas rendu à cette préparation militaire pour apprentis officiers, c'est qu'il avait alors décidé de résilier son sursis. Il s'était placé en position d'être immédiatement mobilisé. Et s'il ne l'a pas été, c'est, dit-il, parce qu'il n'a pas reçu d'avis, puis plus tard, lorsque la mobilisa-tion se faisait par tirage au sort. tion se faisait par tirage au sort, parce qu'il avait tiré un numéro qui le mettait à l'abri. Les faits sont controversés. Selon certains. qui n'apportent pas de preuvé définitive, M. Clinton aurait, en fait, reçu et ignoré un avis puis bénéficié de l'intervention d'un oncle - aujourd'hui décédé -auprès du bureau de recrutement

Le débat tourne autour d'une question de fond, largement com-mentee dans la presse : peut-on reprocher à un jeune Américain,

étudiant à l'époque du Vietnam, d'avoir tout fait pour éviter d'aller faire une guerre qu'une majorité de ses compatriotes condamnaient? Elle est parfois formulée sous une autre forme, intégrant l'expérience de M. Bush : peut-on comparer l'attitude qu'ont pu avoir deux jeunes Américains face à la deuxième guerre mondiale et face au conflit vietnamien? Certains héros de la guerre du Vietnam, comme le sénateur Bob Kerrey (démocrate, Nebraska), ont pris la défense de Bill Clinton. Ils accusent M. Bush de vouloir rouvrir, à des fins électorales, un des chapitres les plus douloureux de

l'histoire du pays. Tous les républicains ne sont pas forcement très à l'aise avec ce débat. Certains, et pas des moin-dres, ont eu, à la même époque, un comportement voisin de celui de M. Clinton. Le secrétaire à la défense Dick Cheney et le polémiste Patrick Buchanan, bénéficiant de sursis pour échapper à la conscription, n'ont pas porté l'uniforme un seul jour. Le vice-prési-dent Dan Quayle et le fils aîne du président se sont engagés dans la Garde nationale, ce qui les met-tait, presqu'à coup sûr, à l'abri d'avoir à servir au Vietnam.

**ALAIN FRACHON** 

O Exécution d'un condamné à mort en Virginie. - Willie Leroy Jones, qui avait plaidé coupable pour le meurtre, en 1983, d'un vieil homme et de sa compagne, qu'il avait brûlée après l'avoir blessée par balle, a été exécuté sur une chaise électrique, mardi 15 septembre, dans l'Etat de Virginie. Le gouverneur noir de l'Etat, M. Douglas Wilder, a refusé sa grâce, qu'il avait précédemment accordée dans deux autres cas. Seize condamnés à mort ont été exécutés en Virginie depuis 1976, date à laquelle la Cour suprême a autorisé le rétablissement de la peine capitale. - (UPI.)

PÉROU

# Offensive diplomatique contre les «ambassadeurs» du Sentier lumineux à l'étranger

Trois jours après l'arrestation d'Abimaël Guzman, le numéro un du Sentier lumineux, le gouvernement péruvien a indiqué, mardi 15 septembre, qu'il avait lancé une vaste offensive diplomatique pour sensibiliser les pays européens et américains à la présence chez eux de membres supposés de la hiérar-chie de l'organisation terroriste. Se félicitant de la récente décision de la Suède d'expulser seize réfugiés péruviens soupçonnés d'appartenir an Sentier lumineux, le président Alberto Fujimori a cité l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la

Belgique et les États-Unis comme les autres principaux pays d'accueil. Cinquante Péruviens réfugiés à l'étranger vont être privés de leur nationalité, parmi lesquels l'ingénicur Maximilio Duran, qui vivrait à Paris et que les autorités péru-viennes considèrent comme «le ministre des affaires êtrangères d'un gouvernement en exil du Sen-tier lumineux». M. Fujimori a par ailleurs annoncé que les guérilleros qui se rendraient au Pérou n'effectueraient aucune peine de prison, sanction qui serait remplacée par un «service militaire». - (AFP.)

BIBLIOGRAPHIE

# Le Sentier lumineux forme extrême du communisme

Longtemps sous-estimé par une gauche mai à l'aise face à la résurgence de la lutte armée, per des gouvernements refusant de voir ce reflet cruel d'une certaine réalité péruvienne, et par une élite cruellement insouciante par tradition, le Sentier lumineux, dont le chef Abimaël Guzman vient d'être arrêté, est au cœur de l'actualité péruvienne. Ne serait-ce que parce que la progression de la subversion est aujourd'hui le problème

Les milieux conservateurs péruviens sont perpiexes et peu profixes car presque tous sont menacés de mort per le Sentier, qui ne tolère ni la critique ni le doute. La parution de deux ouvrages « étrangers » vient apporter de multiples sujets de réflexion sur un mouvement par-ticulièrement rebelle à l'analyse

Simon Strong a été pandant olusieurs années correspondant a Lima du journal britannique The Independent, Son livre. bien articulé et très documenté, est d'abord une mise en garde aux Etats-Unis et à l'Europe. menacés, estime-t-il, par cune révolutionnaire ». Alors que l'Occident célèbre la chute du communisme, une forme extrême de communisme prospère dans les Andes, L'insurrection « sendériste » met en cause la stabilité de l'Etat péruvien et pourrait, selon lui, se propager au-delà des frontières, d'abord en Bolivie et en Equateur et peut-être au-delà.

Des indices de la présence occasionnelle du Sentier chez ses proches voisins ont été signalés en effet depuis plusieurs années, sans que les gouvernements intéresses aient usqu'à présent sonné l'alarme. Des groupuscules d'appui au Sentier existent aux Etats-Unis et en Europa et sont effectivement de plus en plus actifs.

Strong semble penser que les

énormes ressources (dont le montant exact est inconnu tirées de la collaboration avec les trafiquants de drogue pourraient aussi servir à la création de comités de solidarité à Chicago, New-York, Londres ou

D'excellentes considérations sur les analogies évidentes entre les mondes andin et asiatique, bien que le Sentier n'exploite pas systématiquement les thèmes culturels pré-colombiens : des informations rigoureuses sur des massacres perpétrés depuis douze ans par les insurgés et par les forces de l'ordre ; la position difficile de l'église catholique et de sec-teurs nord-américains; une critque féroce des institutions : Shining Path est un travail de haute qualité. On peut cependent regretter une vision un peu caricaturale de la société. Quel est le Péruvien de la bourgeoisie qui peut se flatter de n'avoir aucune goutte de sang noir ou indien, ou même chinois?

L'ouvrage d'Alain Labrousse et d'Alain Hertogue, moins récent, écrit dans un style nerveux et imagé, avait déjà fait le parallèle entre le Sentier et les Khmers rouges, décelé les mêmes insuffisances ou failles de vérité, et abouti souvent à des conclusions identiques. Sans tomber pourtant dans le noir pessimisme Oppressant et sans espoir que dégage le livre de Strong, Mais c'est peut-être que l'Histoire va vite, même dans les Andes. Et qu'en deux années seulement la situation s'est considérablement

**MARCEL NIEDERGANG** ➤ Shining Path, de Simon Strong. Harper Collins. Lon-dres 1992.

► Le Sentier lumineux du Pérou, d'Alain Labrousse et Alain Hertoghe. La Décou verte. 241 pages, 95 francs.

# L'éternel apprentissage de la démocratie

CANADA: le bicentenaire du Parlement du Québec

Engagée dans une nouvelle campagne sur son avenir dans la fédération canadienne (un référendum doit avoir lieu le 26 octobre), la province de Québec n'en a pas moins pris le temps de célébrer dignement le bicentenaire de ses institutions parlementaires en organisant un colloque international sur la démocratie et ses nouveaux

QUÉBEC

de notre envoyé spécial

C'est au début de l'année 1791 qu'un projet de Constitution pour la «province de Québec» avait été déposé avec succès sur le bureau du Parlement anglais (!). Les premières élections devaient se tenir au mois de juin 1792 sous l'auto-rité du lieutenant-gouverneur (représentant de la couronne bri-tannique) Alured Clarke (1745-1832) et la première session du Parlement du Bas-Canada s'ouvrait le 17 décembre dans la chapelle de l'ancien palais épiscopal. Naissait ainsi une Assemblée nationale du Québec, qui conserve encore aujourd'hui les traits princi-paux du parlementarisme britannique originel (2).

Un colloque international consacré à la démocratie s'est tenu dans la capitale de la « Belle Province», les 9 et 10 septembre, à l'occasion de ce bicentenaire, pour rappeler que ce système politique n'est jamais un produit totalement achevé ni définitivement établi. « Cet idéal devenu valeur permanente » dans quelques pays, selon l'expression du président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Jean-Pierre Saintonge, demande des soins attentifs toujours recommencés. Les différents forums de ce symposium (démocratie et médias, démocratie et économie, etc.) ont permis d'approfondir le sens à donner au mot « démocratie» à l'aube d'un nouveau siècle. Des élus du Commonwealth et de l'Association internationale des

(AIPLF), des diplomates, des pro-fesseurs et des journalistes se sont retrouvés avec des invités aussi différents que MM. Bronislav Geremek, Amine Gemayel, Henri Emmanuelli et Pierre Salinger pour participer è ce symposium interna-tional.

Président d'honneur, M. Javier Perez de Cuellar a insisté sur la nature inégalable mais fragile du système démocratique : « C'est un effort, un apprentissage, une créa-tion continus. » Aux déçus, au blasés et aux contempteurs de la démocratie, l'ancien secrétaire général de l'ONU a rappelé que

faite en qu'il ne faut pas la juger par rapport à sa perfection théori-que qui n'est qu'un point à l'hort-zon lointain : il faut la juger par rapport à ce à quoi elle s'oppose».

> L'égoïsme des riches

Mais, paradoxalement, à l'heure où la démocratie gagne du terrain en Europe de l'Est, des signes inquiétants d'affaiblissement appa-raissent dans nombre de « vieilles démocraties ». M. de Cueilar a souligné le « risque » de « détourne-ment potentiel de la vie politique

Le français et... l'anglais perdent du terrain

MONTRÉAL correspondance

La français continue à perdre du terrain au Canada, mais l'au-tre langue officielle du pays.

l'anglais, ne progresse pas pour autant. La langue maternelle d'un nombre croissant de Cana-diens n'est en effet ni l'un ni l'autre, a révélé, mardi 15 sep-tembre, l'organisme officiel Sta-tistiques Canada, sur la base d'un recensement effectué en Sous l'affet combiné de l'afflux d'immigrants et de la baissa

de la natelité des Canadiens, le pourcentage de la population de langue maternelle tierce, les €allophones», est passé de 11.3 % en 1986 à 13 % en 1991, soit 4,1 millions de personnes. Les langues materne qui croissent actuellement le nius vite au Canada sont le chinois fimmigrants en provenance de Hong-Kong), l'espagnol (d'Amérique latine) et le punjabi (de l'Inde et du Pakistan). L'itafien reste toutafois la première langue non officielle du pays, devant le chinois et l'allemand.

La tendance historique au déclin des francophones s'est par ailleurs poursuivie : de 29 % en 1951, la part de la population canadienne ayant le français pour langue maternelle est passée à 24,3 % en 1986 puis 23,8 % en 1991 (6,5 millions de francophones). Le français perd aussi un peu de terrain au Québec, où la proportion de francophones est passée de 81.4 % en 1986 à 81.2 % en 1991. Parallèlement, la population anglophone a continué le mouvement de recul observé depuis un siècle dans la Balle Province. Les Anglo-Québécois composaient 8,9 % de la population de la province en 1986 contre 8.7 % cinq ans plus tard.

Dans l'ensemble du pays et pour la première fois de son histoire, la proportion d'anglophones a cessé d'augmenter. Elle s'est stabilisée en 1991 à 60,5 % de la population canadienne (16,5 millions) contre 60,6 % en 1986.

CATHERINE LECONTE

par une corporation intermediaire de politiciens professionnels qui résument les affaires de la Cité à quelques jeux de pouvoir spectaculaires (...) ». Il a, an passage, lancé un appel aux pays riches pour qu'ils ne se contentent pas d'exhorter les pays pauvres à la démocratie sans s'engager sur la voie de la solidarité: « Les pays riches prennent un risque immense : que les peuples sinissent par assimiler la nocratie à l'égoisme des riches, d'abord, et ensuite, à la perpétuation infinie de leur misère.» Au sein du forum « médias et

démocratie», l'accent a été mis sur l'hostilité croissante qui se ferait jour entre le monde politique et les médias. Plusieurs intervenants ont même estimé que « les hommes politiques sont aujourd'hui menacés par l'expansion de médias sans contrôle». Sur ce dernier point, les journalistes présents ont penché vers un renforcement déontologique orchestré par les médias euxmêmes, sans interférence politique, tandis que certains élus semblaient préférer une méthode plus coercitive. De ces débats a également émergé l'idée selon laquelle le journaliste n'a pas senlement vocation à rapporter les faits qui concernent e les trains qui n'arrivent pas à compte plus régulièrement de ceux qui sont bien à l'heure. Non pas pour sombrer dans un optimisme béat, mais parce qu'en ne révélant que les dysfonctionnements d'une démocratie le risque est grand de l'affaiblir en en donnant une image tronquée. Hier «héros positif», le journaliste est appelé aujourd'hui à devenir un « héros positivant »...

PIERRE SERVENT

(i) La France a cédé le Canada à l'Angleterre en 1763. La reine d'Angleterre est loujours le chef de l'Etat canadien, officiellement né en 1867.

(2) Cap-aux-Diamants, la revue d'histoire du Québec. a consucré un numéro spécial au bicentenaire des institutions parlementaires : «Un Parlement se EN BREF

n BRÉSIL: M= Danielle Mitterrand condamne l'embargo américain centre Cuba. - Mine Danielle Mitterrand, épouse du président de la République, a inauguré, mardi 15 septembre à l'université de Brasilia, un colloque sur le thème «Le choix contre toute forme d'apartheid» et a condamné, dans son discours, l'embargo imposé par les Etats-Unis contre Cuba depuis 1961. Il s'agit, a-t-elle dit, « d'une forme d'exclusion par idéologie ». L'épouse du président français effectue au Brésil une visite privée en tant que présidente de la fondation France-Libertés, qui la menera successivement à Rio-de-Janeiro, Rio Branco et Belem, avant de se rendre à Cayenne, en Guyane francaise. - (AFP.) CHILL: le chef d'un groupe ter-

rariste a été arrêté. - Jorge Espinola, dit « commandant Emilio », chef de la clandestine Armée des guérilleros du peuple, a été arrêté à Santiago par la police chilienne, mardi 15 septembre, avec trois de ses partisans. Espinola est soupconné d'avoir pris en otage un patron de presse, libéré après le versement d'une rançon, et d'avoir participé, le 10 septembre, à une embuscade où trois policiers et un guérillero avaient été tués. - (AFP.) l'URSS en 1945. - (AFP.)

□ COLOMBIE : reddition d'un des lieutenants de Pablo Escobar. -Jorge Eduardo Avendano, évadé le 22 juillet avec le narco-trafiquant Pablo Escobar et sent autres comparses de leur prison d'Envirado. s'est rendu à la justice, mardi 15 septembre, à Medellin. La première reddition du chef du cartel de Medellin en juin 1991 avait été précédée de celles de quatorze de ses lieutenants. Escobar a indiqué qu'il pourrait accepter d'être détenu dans la prison d'Itagui, où sont déià incarcérés d'autres membres de son cartel et où Avendano a été transféré. - (AFP.)

 JAPON : protestation auprès de Moscou à propos des Kouriles. – Le gouvernement japonais a demandé à la Russie d'annuler un contrat récemment signé par le gouverneur de Sakhaline, accordant à une société de Hongkong un bail de cinquante ans à des fins d'exploitation touristique pour un terrain de 278 hectares situé à Shikotan, a indiqué, mercredi (6 septembre, à Tokyo, un haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères. Shikotan est l'une des quatre îles Kouriles prises au Japon par

# ÉTRANGER

3. - GÉORGIE : levée de l'état d'urgence à Tbilissi, décrété le 24 septembre 1991. Il reste en vigueur dans le reste du pays. Une amnistie de tous les partisans du chef de l'Etat déchu, Zviad Gamsa-khourdia est également proclamée

- RUSSIE-UKRAINE : les présidents russe et ukrainien, M. Boris Eltsine et M. Leonid Kravtchouk, concluent, à Moukha-latka en Crimée, un accord sur la flotte de la mer Noire, dont une gestion commune est prévue jusqu'en 1995 (5).

34. - AFRIQUE DU SUD grève générale lancée par l'ANC (Congrès national africain), pour obliger le gouvernement à accélérer la réforme du partage du pouvoir entre les Blancs et les Noirs est largement suivie par la population noire (1, 4, 5, 6, 9-10).

4. - SOMALIE : M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action humanitaire, se rend à Mogadiscio pour étudier l'aide à apporter à la Somalie où un quart de la population (estimée à sept millions), est menacée de mort par la sécheresse et la guerre civile. Le 12, l'ONU lance un programme d'aide qui démarre le 28 avec un pont aérien américain. Le 31 le PAM (Programme alimentaire mon-dial) double son plan d'assistance (5 au 10, 14 au 19, 21, 23-24, 25, 27, 31, 1/1X).

5. - PROCHE-ORIENT : Israël suspend la colonisation " privée » en Cisjordanie et à Gaza et annonce, le 9, la révision prochaîne de la loi de 1986 interdisant les contacts avec l'OLP. Le 11, M. George Bush, à l'issue de son entretien avec M. Itzhak Rabin, premier ministre israélien, en voyage aux Etats-Unis du 10 au 13, annonce l'octroi de la garantie du gouvernement américain à l'emprunt de 10 milliards de dollars par lequel Israël compte financer l'installation d'immigrants juifs de l'ex-URSS (8 au 14).

7. – MOZAMBIQUE: le président Joachim Chissano et M. Alfonso Dhlakama, chef de la RENAMO (Résistance nationale mozambicaine), signent à Rome une déclaration commune qui les engage à parvenir à un accord de paix avant octobre 1992 (8, 9-10).

8. – ALGÉRIE: le gouvernement suspend la parution de trois quotidiens qu'il accuse de «diffusion de fausses nouvelles». Le 15, un décret présidentiel renforce l'arsenal répressif contre les médias (15, 18, 19, 21).

président Sixto Duran Ballen, 28).

conservateur, élu le 5 juillet, succède à Rodrigo Botja (13). 11. - MAROC : le roi Hassan forme un gouvernement chargé de préparer les futures élections légis-latives. M. Mohamed Karim Lam-rani remplace M. Azeddine Laraki comme premier ministre (13, 22).

11-12. - LIBRE-ÉCHANGE: les Etats-Unis, le Canada et le Mexique concluent à Washington l'Accord de libre-change nord-américain (ALENA). Une fois ratifié, il abo-lira les barrières douanières entre ces trois pays et sera la zone de libre-échange la plus importante du monde (13, 14, 15, 18, 25, 28).

14. - GEORGIE : les forces gouvernementales géorgiennes inter-viennent militairement en Abkhaviennent militairement en Abkhazie, République autonome de
Géorgie sur la mer Noire, peupléc
majoritairement de Géorgiens,
d'Arméniens et de Grecs et de 20 %
d'Abkhazes, pour délivrer le ministre de l'intérieur de Géorgie détenu
par des partisans du président géorgien déchu Gamsakhourdia. Les
sénaratistes abkhazes, soutenus par séparatistes abkhazes, soutenus par des volontaires du Caucase du Nord et par le président tchétchène Djokhar Doudaev, ont proclamé la « souveraineté » de leur République en juillet. Le 18, la Géorgie impose de nouveaux dirigeants en Abkhazie. les 30 et 31, les troupes géorgiennes lancent une nouvelle offendien de mondant le destitution du sive et demandent la destitution du président du Parlement abkhaze Vladislav Ardzinba (13, 15, 17 au 21, 26, 27, 29, 1/IX, 2/IX).

14. - AFRIQUE DU SUD : un massacre a lieu dans le ghetto noir de Thembisa, au nord de Johannesburg. En deux ans, le bilan des morts par des violences raciales s'élève à 6229 (15, 16-17, 19, 20,

16. - AFGHANISTAN : le limo 16. – AFGHANISTAN: le limo-geage du premier ministre Abdoul Sabour Farid, représentant le Hezb-i-islami de Gubulddin Hekmatyar, conduit à l'éclatement du gouverne-ment. A Kaboul, les combats entre les factions islamistes font de nom-breuses victimes. Le 31, l'aéroport de Kaboul est souvert (15. 18 au de Kaboul est rouvert (15, 18 au 21, 24 au 31, 2/IX).

17. - ÉTATS-UNIS: alors que M. George Bush est en baisse dans les sondages, la convention républicaine s'ouvre à Houston. Le 20, dans son discours de clôture, le président se fixe comme objectif de gagner la «bataille économique» et nomme, le 13, M. James Baker secrétaire géneral de la Maison Blanche. Son adjoint Lawrence Eagleburger le remplace à la tête du département d'Etat. (15 au 24, 26.

# **Août 1992** dans le monde

Les chiffres entre parenthèses indiquent la date du numéro du *Monde* où est rapporté l'événement cité.

par BRIGITTE CAMUS-LAZARO

20. - FINANCES MONDIA-LES: Malgré les interventions le 11, de plusieurs banques centrales, le dollar frôte son plus bas cours historique contre le deutschemark à 1,4250 DM. Le 21, le dollar tombe à 4,84 francs, son niveau le plus bas depuis douze ans. Ce plongeon affecte les places boursières européennes et le Japon, où le gouver-nement adopte un plan de relance le 28 (10, 13, 14, 18, 20, 22 au 29,

22-23. - ALLEMAGNE : les vioences xénophobes perpétrées par de ennes extrémistes contre un foyer de demandeurs d'asile à Rostock, port du nord de l'ex-RDA, se poursnivent pendant cinq muits consecutives et s'étendent à d'autres endroits du pays les 29 et 30. Le 29, à Rostock, quinze mille mani-festants dénonçent le racisme et les violences (25 au 30-31, 1/IX).

23. - LIBAN : les élections législatives sont fortement contestées du fait de l'occupation syrienne. Le 30, le boycottage du scrutin dans le sec-teur chrétien est suivi d'une grève génerale qui aggrave la crise politi-que et économique (22 au 27,

24. - PROCHE-ORIENT : reprise des négociations israélo-arabes à Washington. Elles n'abou-tissent pas à des décisions malgré les gestes d'ouverture d'Israel envers les Palestiniens et la Syrie.

Pour la première fois notamment, laraël admet la validité de la réso-lution 242 de l'ONU – donc l'évenhualité d'un retrait partiel – en ce qui concerne le Golan, conquis sur les armées syriennes en 1967 (23-24, 25 au 29, 2/IX).

24. - CHINE-CORÉE DU SUD : l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays constitue un camouflet pour les régimes de la Corée du Nord et de Talwan (23-24, 25, 30-31).

24. - BRESIL : la publication du rapport d'une commission d'enquête parlementaire accusant le président Fernando Collor de Mello président l'ernango couoi de race de corruption provoque une grave crise politique (5, 6, 13, 18, 20, 24, 26, 28 au 31).

26. – ALGERIE: un attentat à la bombe à l'aéroport d'Alger, non revendiqué, fait neuf morts et cent vingt-huit blessés (26, 28, 29,

26. - TCHECOSLOVAQUIE: un accord conclu à Brno entre M. Vaclav Klaus, premier ministre tchèque, et M. Vladimir Meciar, premier ministre slovaque, prévoit la fin de la Fédération tchécoslo-vaque le 31 décembre 1992 (28, 29).

26. - ITALIE : M= Liliana Fe raro succède au juge Giovanni Fal-cone, assassiné le 23 mai 1992, à la direction des affaires pénales du ministère de la justice. Le 7 le Par-lement a adopté le decret-loi anti-Mafia (6, 14, 28).

27. - IRAK: une zone d'exlusion aérienne est imposée par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France à l'Irak au sud du 32 paral-lèle pour protéger les populations chiltes de cette région, réprimées par le président irakien Saddam Hussein (10, 11, 13, 18 au 22, 24 an 29, 31).

28. - TUNISIE : au terme du procès des militants du mouvement islamiste Ennadha, commençé le 10 juillet, trente inculpés sont condamnés à la prison à vie. Le 30, onze peines de prison à perpétuité sont également prononcées à l'issue de l'autre procès d'islamistes, les 108 membres des «commandos du sacrifice» (12, 19, 22, 29, 31, 1/IX).

31. - CONGO: l'ancien premier ministre Pascal Lissouba, élu chef de l'Etat le 16 par 61,32 % des voix succède à Denis Sassou Nguesso qui détenait le pouvoir depuis treize ans (1, 10, 11, 13, 22, 28, 31).

# La guerre en Bosnie

Le 2 août, M. Franjo Tudjman est réélu président de la Croatie avec 56,7 % des suffrages, le 12, il forme son gouvernement. Le 2, le quotidien new-yorkais Newsday cite le témoignage de deux rescapés affirmant que des camps où seraient détenus des civils sont établis par les Serbes en Bosnie à Omarska et Brcko.

Le 3, le département d'Etat américain confirme l'existence de « camps de détention » en Bos-nie. Le 4, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une « déclaration par consensus a demandant l'accès aux camps pour la Croix Rouge et les autres organisations internationales.

Le 5, la Russie reconnaît officiellement la République de Macédoine. Le 5, en conseil des ministres, M. François Mitterrand réclame « un contrôle et une ouverture des camps ». Le même jour, M. George Bush déclare qu'il ne veut pas voir des forces une guérilla. En France, la classe politique est divisée sur le principe d'une intervention militaire

Le 13, les opérations de «nettoyage ethnique menées par les Serbes sont dénoncées à Genève par le CICR et, le 14, par la com-mission des droits de l'homme de l'ONU.

Le 13, François Mitterrand, dans un entretien à Sud Ouest, rappelle qu'il n'v a d'action possible pour la France que dans le cadre des Nations unies et conclut : « Ajouter la guerre à la guerre ne résoudre rien. » Le 13. le Conseil de sécurité de l'ONU adopte les résolutions 770 et 771. La première prévoit la pro-tection militaire de l'achemine-ment de l'aide humanitaire en Sosnie-Herzégovine et autorise implicitement l'emploi de la force. La seconde exige l'accès aux centres de détention et condamne la pratique de «l'épuration ethnique. >

Le 13, Be ciellement la Slovénie. Le 14, la ment à de nouvelles négociations

France annonce qu'elle est disposée à envoyer mille cent hommes supplémentaires en Bosnie. Elle est suivie le 18 par la Grande-Bretagne et le 20 par l'Italie, puis par la Belgique. Le bilan officiel de quatre mois et demi de siège de la capitale bosniague s'établit à 1 829 morts, 24 387 blessés et 6 850 dispans.

Les 26 et 27, la conférence internationale de paix sur l'ex-Yougoslavie s'ouvre à Londres sous la co-présidence du premier ministre britannique, M. John Major, et du secrétaire général des Nations unies, M. Boutros Boutros-Ghali, en présence des parties en conflit et de délégations d'une trentaine de pays. Le 26, Lord Carrington, qui présidait cette conférence depuis sa création par les Douze en septembre 1991, présente sa démission. Il est remplacé par Lord Owen. Le 27, la conférence se clôt par l'adoption d'un e programme

le 3 septembre à Genève sous les auspices de la CEE et de l'ONU.

Le 28, l'UEO (Union de l'Europe occidentale), réunie à Londres met à la disposition des Nations unies environ cina mille

Le 31, l'ancien premier ministre polonais Tadeusz Mazowiecki remet son rapport sur la mission qu'il a effectuée en Bosnie-Herzégovine du 21 au 26 août en tent que rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme des Nations unies. Le 31, les députés « socialistes » et ultranationalistes serbes déposent au Parlement de Belgrade une motion de censure contre M. Milan Panic, Premier ministre de le « nouvelle Yougoslavie » (Serbie et Monténégro), accusé d'avoir bradé les intérêts de la Serbie lors de la conférence de Londres (à partir du 1 août,

# **FRANCE**

- TRANSFUSION SAN-GUINE ET SIDA : le procès des responsables de la transfusion sanguine, commencé le 22 juin, prend fin. La défense plaide la relaxe du docteur Michel Garretta. La seizième chambre correctionnelle de Paris rendra son jugement le 23 octobre (1, 3, 5 au 7, 28).

5. - EMPLOI : M= Martine Aubry, ministre du travail et de la formation professionnelle, annonce un plan de relance du travail à temps partiel pour favoriser la creation d'emplois. Un projet de loi sera présenté à l'automne (6, 7, 9-10).

6. - PORT-FRÉJUS : le préfet du Var accepte que M. Philippe Léotard se démette de ses fonctions de maire de Fréjus. Depuis le 29 juin, dans l'affaire de Port-Fréjus, l'ancien ministre est inculpé d'a ingérence, trafic d'influence et corruption ». Le 17, son premier

adjoint. M. Gilbert Lecat (UDF-PR), inculpé lui aussi, est élu maire de Fréjus (7, 19).

8. - PCF: M. Georges Marchais effectue jusqu'au 23 un voyage aux Etats-Unis à la tête d'une déléga-tion du PCF. C'est la première fois qu'un secrétaire géneral du PCF se rend dans ce pays (8, 12 au 15,

8. ~ ESPACE : les missions des navettes Atlantis et Antarès pren-nent fin respectivement le 8 et le 10. Si la mission de la navette américaine a rencontré des difficultés, celle d'Antarès (franco-russe) a été un succès (4, 7, 11). 9. - XXII JEUX OLYMPI-

QUES: les vingt-deuxièmes Jeux olympiques d'été de Barcelone, commencés le 25 juillet, se termi-nent. Environ quinze mille athlètes, représentant cent soixante-douze nations, cinq mille dirigeants ou entraîneurs ont parti-

cipé. Soixante-cinq mille spectac-teurs ont assisté aux cérémonies de clôture. Au palmarès des huit cent douze médailles, la CEI arrive en première position avec cent douze. soit vingt de moins qu'à Séoul en 1988. Les Etats-Unis sont au denxième rang avec cent huit médailles (quatorze de moins par rapport à Séoul), l'Allemagne, troisième, obtient quatre-vingt-deux médailles (contre cent huit pour la RDA et quarante pour la RFA en 1988). La France, en neuvième position, obtient vingt-neuf médailles, dont huit en or. Les prochains Jeux olympiques d'été auront lieu à Atlanta, États-Unis, en 1996 (1 au 12, 17, 18, 26).

11. - JUSTICE: dans une lettre adressée le 24 juillet à M. Michel Vauxelle, ministre de la justice, le premier président de la Cour de cassation, M. Pierre Drai, s'inquiète des «dérives» de la justice

à propos de l'évolution des dossiers iudiciaires liés aux « affaires » de financement des campagnes électo-rales et de l'arrêt Touvier, dont la Cour de cassation est saisie (12,

13, 15). 13, 15).

11. – PRESSE: un conflit éclate entre M. Alain Ayache et le comité intersyndical du Livre parisien (CGT) après la décision prise par l'éditeur de faire imprimer ses journaux le Meilleur et Spécial dernière dans une imprimerie du groupe Méaulle à Bernay (Eure) à des coûts moindres que l'imprimerie parisienne Offprint dont il est client, régie par les conventions du client, régie par les conventions du Livre. M. Ayache met en cause le monopole du syndicat du Livre, qui, le 28, dénonce les menaces sur l'emploi et appelle l'éditeur à négo-cier (10, 13, 14, 18 au 20, 22, 24, 26 au 31).

12. - DÉCÈS DE M. FER-NAND GRENIER, ancien ministre communiste dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle en 1944 et ancien député de la Seine-

Saint-Denis (14). 13. - ASSURANCES ET SIDA: l'Union des assurances de Paris (UAP) revient sur sa décision de résilier ses contrats avec vingt-cinq centres régionaux de transfusion sanguine après une intervention du ministère des finances. Cette déci-sion s'inscrit dans le conflit en cours depuis 1989 entre les compagnies d'assurances, les pouvoirs publics et les centres de transfusion qui ne sont plus assurés depuis le l'juillet, les professionnels de l'assurance refusant la prise en charge, dans les conditions actuelles, des risques inhérents à l'activité transfusionnelle (28, 29, 30-31).

13. – M. YVON BRIANT, président du Centre national des indépendants (CNI), meurt dans un accident d'avion en Corse, ainsi que sa femme, directrice générale de la station de Radio NRJ, et son fils (15, 16-17, 23-24).

14. - DÉCHETS : la découverte simultanée des deux côtés du Rhin d'un trafic de déchets dangereux, suivie d'une série d'inculpations de Français pour importation illégale d'ordures venant d'Allemagne, entraîne une réglementation plus stricte en France, avec la parution,

le 19, d'un décret modifiant l'importation de déchets sur le terri-toire français. Le 21, à Paris, Mª Ségolène Royal, ministre de l'environnement, et son homologue allemand signent un accord mettant fin au commerce des déchets entre les deux pays (16-17, 18 au 22, 27, 30-31, 2/IX).

17. - PRISONS : le décès d'un gardien de la prison de Rouen agressé par un détenn provoque un mouvement de protestation des surveillants de prison le 18. Le 19, les détenus se mutinent, notam-ment à Saint-Manr, aux Baumettes à Marseille et à Mulhouse. Après l'annonce par le garde des sceaux de la création de sept cent trente emplois dans l'administration pénitentiaire, les surveillants de prison reprennent le travail le 25 (19 au

18. - INDICATEURS ÉCONO-MIQUES: en juillet les prix ont

augmenté de 0,3 %, la balance nmerciale a été excédentaire de 6.2 milliards de francs et le nombre des chômeurs a diminué de 0,5 % (18, 27, 30-31).

21. - MORT DE M. TONY LAINE, psychiatre d'enfants (23-24).

28. - CROISSANCE ÉCONO-MIQUE: les comptes nationaux pour le deuxième trimestre publiés par l'INSEE indiquent que la croissance économique n'a été que de 0,1 % par rapport au trimestre précédent : ce chiffre confirme le mouvement de repli de l'économie entamé fin 1990 et l'absence de reprise en 1992 (29, 30-31).

29. - MORT DE M. FÉLIX GUATTARI, philosophe et psychanalyste, tenant de l'antipsychiatrie (1º/IX).

# Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : ues Lesourte, gérant directeur de la public Bruno Frappet, directeur de la rédection Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Luchert, secrétaire général

Rédecteurs en chef : Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction)

Yves Agnès, Jacques Amairic, Thomas Ferencz Philippe Hememan, Jacques-François Simon

Daniel Vernet (directeur des relations internationales)

Anciens directeurs: ibert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL: 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: 40-65-25-99

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUYE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tol.: (1) 40-65-25-25
Telécopieur: 49-80-30-10

La ratification du traité de Maastricht

# La campagne pour le référendum du 20 septembre

Le 5, le conseil des ministres adopte les décrets d'organisa-tion de la campagne officielle qui se déroulers du 7 au 19 septem-

Le 14, M. Charles Pasqua, président du groupe RPR du Sénat, rend publique sa décision de saisir le Conseil constitutionnel sur la conformaté du traité de Maastricht à la Constitution. Le 18, le gouvernement lance sa cam-pagne pour le « oui » sous la coordination de M. Jack Lang. chargé de cette mission le 31 juillet.

Le 18, le ministre de l'éducation nationale et de la culture déclare au « Monde » : « Le concert des « oui » doit faire entendre les instruments les plus divers, parce que l'Europe n'est pas monocorde... Un non est inimaginable ». Alors que différents sondages (dont quatre rendus

publics le 25) indiquent que les intentions de vote se partagent à peu près également entre le « oui » et le « non », le 19, M. Pierre Bérégovoy déclare sur Antenne 2 que « la victoire du « oui » ne fait pas de doute. » Le 26, le premier ministre déclare sur TF1 que M. François Mitterrand « restera quoi qu'il arrive » à l'Elysée au lendemain du 20 septembre.

Le 27, M. Jacques Chirac et M. Valéry Giscard d'Estaing lancant la campagne du RPR et de l'UDF en faveur du « oui » en souhaitant que l'opposition manifeste son unité et ne cède pas à la tentation d'un « vote sanction » contre M. Mitterrand.

Le 28, à la Baule, M. Jean-Marie La Pen appelle ses militants à faire franchir au « non » la barre

Le 29, à Avignon, M. Laurent

Fablus déclare que « les risques de nationalisme sont plus forts que jamais (...) Avec le « oui», l'Europe avance. Avec le « non», l'Europe se casse. » M. Lionel Jospin défend l'idée d'un « oui critique ». Le 30, la décision des Verts

de ne pas donner de consigne de vote, malgré la position en faveur du « oui » de M. Antoine Weechter, contrarie les efforts du PS pour rassembler le gauche en faveur de Maastricht. Le 30, M. Bérégovoy reconnaît, sur Antenne 2, que son gouvernement connaîtrait des « difficultés » en cas de victoire du € non s.

Le 31, M. Jacques Delors affirme qu'en cas de victoire du enon», il quittera la préside partir du 1, 1/IX, 2/IX).

• Le Monde • Jeudi 17 septembre 1992 1

# SEMA GROUP

# REMERCIE LE COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES DE BARCELONE DE L'AVOIR CHOISI DEUX FOIS

Une première fois en décembre 1988 pour la réalisation de l'ensemble des logiciels de gestion opérationnelle des Jeux.

Une seconde fois en janvier 1991 pour assurer la totalité de la gestion du centre de calcul des Jeux.

Deux contrats d'un montant total de 100 MF représentant une épreuve de longue durée avec une date butoir, sans droit à l'erreur ni deuxième chance.

Gérant des volumes jamais vus dans l'histoire des Jeux Olympiques (4 fois les J.O. d'Albertville), Sema Group a su, grâce à la qualité de ses équipes et la fiabilité de ses systèmes informatiques, soutenir en coulisses le plus grand événement sportif de l'année 1992.

Pour cette réussite totale, Sema Group ne demande pas de médailles. Sema Group donne rendez-vous aux sportifs pour les Jeux Méditerranéens de 1993.

Sema Group (7500 personnes - 4 milliards de francs de chiffre d'affaires) est le premier groupe européen d'intégration de systèmes informatiques.





# La chancellerie décide d'aggraver les sanctions contre les surveillants grévistes

Les discussions entre le garde des sceaux, M. Michel Vauzelle, et les syndicats des personnels pénitentigires ont été rompues, mardi 15 septembre, après une journée qui s'est achevée dans le désordre et la confusion. M. Vauzelle proposait de suspendre les sanctions prononcées dimanche à l'encontre des surveillants, mais les syndicats ont exigé leur levée définitive et immédiate avant toute discussion sur le relevé de conclusions rédigé au mois d'août. L'heure est maintenant à l'épreuve de force : la chancellerie a décide de prononcer désormais des exclusions temporaires d'un an au lieu de trois mois à l'encontre des surveillants grévistes. Alors que la prolongation du mouvement fait planer la menace de révoltes des détenus - des incidents ont déjà eu lieu notamment dans les prisons de Maubeuge, Dunkerque, Bonneville, - il apparaît que le ministère de la justice, en annonçant des sanctions dès le début du conflit et en tenant un discours de fermeté, a sans doute sous-estimé l'ampleur du désarroi des surveillants de prison.

# L'évacuation de la centrale de Clairvaux

Réclamée par les surveillants afin de permettre une fouille générale après la sanglante évasion de détenus armés, l'évacuation, merdi 15 septembre. des 220 détenus de la maison centrale de Clairvaux (Auba) a provoqué les protestations des gardiens des deux centres pénitentiaires de la région Rhône-Alpes choisis pour les accueillir. Récemment construits, en service depuis quelques semaines, les centres d'Aiton (Savoie) et de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) sont en effet prévus pour recevoir des détenus condamnés à des peines légères ou en attente de comparution alors que ceux de Clairvaux subissent des longues peines ou sont réputés « difficiles » ou « dange-

« Aucune mesure sécuritaire n'est prévue à Aiton, et il n'est pas question d'envoyer les surveillants à la boucherie, a déclaré M. Laurent Lhomme, responsable local de l'UFAP, le

principal syndicat de surveillants. Il y a trop d'espace : rien que sur le terrain de sport, trois hálicoptères peuvent se poser. » Un groupe de soixante-quinze gendarmes mobiles a été appelé de Mâcon et déployé à l'intérieur du centre de détention. Les surveillants se contenteront d'assurer un service minimum pour leur cinquante-six « pensionnaires habituels ».

La situation est identique à Saint-Quentin-Fallavier où quatre surveillants sont touchés par les mesures d'exclusion temporaire de trois mois. Sur les soixante-deux surveillants du centre, une quinzaine seulement travaillent encore. Un nombre toutefois suffisant jusqu'à l'arrivée des détenus de Clairvaux : le centre, qui vient tout juste d'ouvrir, accueillait douze détenus. Depuis mardi, et l'arrivée sous haute escorte d'une partie des détenus de Clairvaux, il en abrite plus d'une centaine.

Evénement

Rendez-vous manqués, dialogues rompus, portes claquées: la journée de mardi, qui devait être une journée de dialogue, s'est achevée à 15 h 30 dans une totale confusion. La chancellerie, qui avait décidé de suspendre les sanctions, d'annoncer des mesures en faveur des veuves de surveillants tués en service, et d'élargir le champ des discussions sur la sécurité, pensait apaiser la colère des surveillants de prison. C'était compter sans les rivalités syndicales et l'amertume d'une profession en deuil qui n'a pas accepté les propos très durs tenus depuis samedi dernier par le gouvernement.

Le premier accroc avait lieu dès 10 heures : malgré l'insistance de la chancellerie, les surveillants de Force ouvrière (FO) refusaient de se rendre place Vendôme si toutes les sanctions n'étaient pas levées. Installés dans leurs bureaux de Grigny, les responsables de FO rece-vaient l'assurance que les sanctions seraient suspendues. Ils décidaient alors de mettre la barre plus haut en exigeant immédiatement une télécopie signée du ministre. La chancellerie refusait. FO, l'un des artisans du relevé de conclusions du mois d'août et l'un des interlocuteurs privilégiés du ministère de la justice, renoncait des lors à se rendre à cette discussion sur la sécurité des personnels et des établissements qu'elle demandait depuis si longtemps.

#### Une réunion sur la sécurité

FO plaçait des lors le garde des sceaux dans une position impossible: en l'absence de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP), qui attendait elle aussi la levée des sanctions pour discuter, M. Vauzelle se préparait à présider une réunion sur la sécurité alors que les deux principaux syndicats de surveillants étaient absents. Les représentants de l'Union des syndicats pénitentiaires, de la CFDT, et

du Syndicat national d'éducation et de probation de l'éducation surveillée, qui patientaient dans une salle de rénnion en attendant la fin des tractations téléphoniques, apprenaient alors de la bouche du ministre que les sanctions étaient suspendues et que la pension de reversion des veuves de surveillants tués en service serait désormais fixée à 100 %. La chancellerie, qui espérait ramener l'UFAP et surtout FO à la table de discussions, décidait alors de fixer un nouveau rendez-vous pour 15 heures.

Force ouvrière y viendrait-elle? Afin de ne pas apparaître comme un «syndicat patronal», selon le mot\de son éternel rival, l'UFAP, FO décidait de laisser cette décision aux mains de la base. Dès l'annonce de la suspension des sanctions, le syndicat organisait donc un référendum par télécopie auprès de l'ensemble de ses sections. La réponse ne tardait pas à venir : sur les 140 établissements consultés, 98 demandaient aux responsables nationaux de rejeter la proposition du ministre et d'exiger, non plus la suspension, mais l'annulation totale de toutes les sanctions. FO, qui avait dénoncé, an mois d'août, «l'inconscience et l'irresponsabilité du tout ou rien» de l'UFAP, exigeait donc du gouvernement un total désaveu.

En se montrant aussi combative que l'UFAP, Force onvrière tentait de briser l'image de syndicat modéré qui lui avait valu, en 1991, de passer derrière son concurrent, fors des élections professionneiles des surveillants. « Nous sommes maximalistes mais nous n'avons pas le choix, soulignait le secrétaire général de FO, M. Serge Alberny. Si nous voulons regagner la confiance de la base, nous devons exprimer fidèlement sa parole. Le gouvernement a fait un geste, nous prenons une grosse responsabilité en refusant son offre, mais le personnel est au désespoir et nous voulons être son porte-parole. On nous a

trop souvent fait comprendre, ces dernières années, que nous n'étions pas assez à son écoute.» Le rendezvous de 15 heures se déroulait donc en l'absence du syndicat qui avait négocié, au mois d'août. le relevé de conclusions qui servait de base à la discussion. La réunion s'ouvrait dans un climat tendu : les responsables de l'UFAP, bien décià quitter immédiatement la salle si les sanctions n'étaient pas totalement levées, décidaient de rester debout autour de la table. Après une minute de silence à la mémoire du surveillant tué à Clairvaux, M. Vauzelle annonçait ses propositions: une suspension immédiate des sanctions, une levée complète en cas de reprise du travail, et un élargissement des dis-cussions sur la sécurité.

#### L'erreur du gouvernement

Sans aborder le chapitre des éventuelles réformes pénitentiaires, le secrétaire général de l'UFAP, M. Gilles Sicard, exigeait alors la levée immédiate et sans conditions des sanctions. En l'absence d'engagement sur ce point, il décidait de quitter la salie, suivi quelques minutes plus tard par l'UGSP-CGT, la CFDT, l'Union des syndicats pénitentiaires, et Force ouvrière-personnels administratifs et techniques. Le garde des sceanx restait seul avec le Syndicat natio-nal d'éducation et de probation de l'éducation surveillée et Force ouvrière-personnels de direction. Une demi-heure à peine après l'ou-verture des discussions, le dialogue s'achevait dans la confusion et le désordre. « Tout cela est dramatique, souligne le secrétaire général de FO-personnels de direction, M. Michel Beuzon, Nous étions à deux doigts de nous engager dans des discussions approfondies sur l'administration pénitentiaire, et

tout est ruiné.»

Le gouvernement paie aujourd'hui très cher sa décision de sanc-

du mouvement. Angoissé à l'idée d'affronter le référendum de Maasd'arronter le relectedant de Maas-tricht en pleine crise pénitentiaire, avait décidé, après l'évasion san-glante de Clairvaux, de tuer dans l'œof le mouvement en se montrant serme des les premières heures. Cétait méconnaître l'étendue du malaise pénitentiaire : les surveillants, qui ont perdu deux des leurs en trois semaines, n'ont pas accepté que leur deuil ait lieu sous la menace et les injonctions. « La profession était totalement traumatisée par ces deux morts, note un syndicaliste. Je connais des surveillants qui ne veulent pas rétourner en détention tellement ils ont peur. Il fallait nous laisser digérer tout cela et laisser passer l'enterrement avant de prononcer des sanctions. En ajoutant des exclusions aux moris de ces dernières semaines, le gouvernement a fait une erreur dramatique : aujourd'hui, les gens sont tellement écœu-rés qu'ils sont prêts à aller au sui-

Le dialogue, désormais, est terminé. Après le départ des syndicats, la chancellerie a envoyé de nonvelles lettres de mise en demenre aux agents grévistes. Les sanctions, qui n'avaient pas dépassé jusqu'alors les exclusions temporaires de trois mois, iront désormais en s'aggravant : sans aller jusqu'aux révocations, au moins dans l'immédiat, le ministère de la justice a décidé de pro-noncer désormais des exclusions temporaires d'un an à l'encontre des surveillants qui refusent de reprendre leur service. L'épreuve de force est maintenant engagée, avec tous les risques qu'elle comporte : combien de temps les détenus supporteront-ils de rester en cellule sous la garde des forces de police et de gendarmerie, d'être privés de toute activité, de ne plus recevoir de visites, et parfois de ne plus passer à la douche?

· ANNE CHEMI

# Les réactions

• M. Michel Charasse: «L'Etat dolt se faire respecter». M. Michel Charasse, ministre du budget, estime que « la loi doit être appliquée» dans les prisons, rappelant que le statut des surveillants ne leur accorde pas le droit de grève. «L'Etat doit se faire respecter», a insisté le ministre, affirmant que « plus de 9 000 emplois avaient été créés dans les prisons » depuis 1975.

• M. Jean-Louis Debré (RPR):

« Une lourde responsabilité du gouvernement ». — « Il est triste de constater que, face [aux] revendications légitimes des gardiens de prison, le ministre de la justice n'a comme réponse que la mise à pied », a déclaré M. Jean-Louis Debré, député RPR de l'Eure et secrétaire national chargé de la justice. « Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans les évênements dramatiques qui ont eu lieu dans les prisons », a ajouté M. Debré, considérant que « le personnel pénitentiaire n'a plus confiance dans le gouvernement socialiste ».

Union syndicale des magistrats: « L'échec de la politique pénale ». — L'Union syndicale des magistrats (USM, modérée) considère que la crise pénitentiaire « témoigne de l'échec de la politique pénale menée depuis des années par les pouvoirs publics au détriment de l'efficacité de la justice et de la sécurité dans les prisons. »

 Association professionnelle des magistrats: « Annateurisme et incohérence». – L'Association professionnelle des magistrats (APM, droite) s'inquiète « de l'amateurisme et de l'incohérence» avec lesquels la crise est gérée par le garde des sceaux et le premier ministra.

• Syndicat des avocats de France: « Investir dans la formation des surveillants ». — « Il n'est plus possible de laisser dire qu'il faut plus de gardiens et plus de prisons en France, alors que la construction de nouvelles prisons entreprises ces dernières années n'a fait qu'accentuer la crise pénitentiaire, affirme le Syndicat des avocats de France (SAF, gauche). Plus de la moitlé du budget de la justice est déjà consacrée à l'institution pénitentiaire. Il faut regrouper les surveillants afin qu'il y alt plus de sécurité dans moins de prisons. Il faut investir dans les conditions de sécurité dans la formation de surveillants hautement qualifiés, dont le travail doit être enrichi par le suivi de la réinsertion des détenus. »

# Le témoignage d'un CRS

# « Matons » malgré eux

«On a le cui sur le marmite, commente un officier de CRS, devanu « maton » malgré lui à la prison des Baumettes (Bouches-du-Rhône) et interrogé depuis Paris. On découvre un monde inconnu qui risque à tout moment de nous sauter à la figure. » Depuis le samedi 12 septembre, quatre compagnies républicaines de sécurité se relaient pour assurer l'ordre dans la célèbre maison d'arrêt

€Plus ça va, et plus on a l'impression d'évoluer dans la cage aux fauves», constate le policier. Non seulement les prisonniers ont vécu cloîtrés sans pouvoir mettre le pied hors de leur cel-luie depuis vendredi soir, mais tout ce qui améliore l'ordinaire de l'enfermement – les douches, les promenades, les visites des es, le sport ou le club informatique - a été supprimé. En temps normal, quelque 500 surveillents s'occupent des 1 800 détenus des Baumettes. Aujourd'hui, une poignée de «non-grévistes» continuent de travailler dans cette prison morte. Et la petite centaine de policiers composant une compagnie essait d'oublier ce rapport de forces trop défavorable.

## «Le temps joue contre nous»

Un début de mutinerie a surpris les forces de l'ordre dans la ruit de landi à mardi. Des détenus survoltés avaient arraché les lits habituellement scellés aux murs. Les vieilles portes en bois ont volé en éclats sous leurs coups de boutoir répétés. Une centaine de détenus se sont égaillés dans les couloirs d'un des étages les plus vétustes des Baumettes. Jouent de le matraque, les CRS ont réussi à maîtriser la situation. Mais les portes n'ont pu être réparées ; le piquet de grève installé par les surveillants interdit l'entrée de la prison aux seruriers.

L'inquiétude grandit dans les rangs des policiers déboussolés. « Ce n'est pas notre métier, on est désemparés. Dans cette maison d'arrêt, on croise aussi bien des voleurs de bagnoles que des dangereux truands en attente

d'un nouveau jugament, poursuit le policier. Les surveillants sevaient à qui ils avaient affaire. Pas nous, » Sans doute les rapports directs sont-ils limités par l'état de service minimum dans lequel végète la prison. A l'exception notable, cependant, des repas : les cellules s'ouvrent au passage du chariot qui distribue la nourriture sous escorte policière.

Ce sont les « gameileurs » — des détenus volontaires et réputés fiables — qui s'accupent de la 
tournée des popotes. « Aux cuisines, ces gars-là manient des 
hachoirs et des conteaux grands 
comme l'avant-bras, explique le 
CRS, pas rassuré. Puis ils poussent le chariot-repas et on les 
accompagne de cellule en cellule. 
Tout détenu est alors susceptible de cacher une arme blanche 
dans sa manche. » Le blocus des 
Baumettes a cependant une 
conséquence inattendue : le drogue circule moins bien que d'habitude dans la prison. Meis du 
coup, les crises de « toxicos en 
manque » se multiplient.

Mardi, les parloirs ont été entrouverts pour seulement quel-ques familles des détenus afin de faire retomber la pression. Les surveillants grévistes des Baumettes en ont profité pour exiger une fouille complète des cellules comme préalable à la reprise du travail. Leur raisonnement a sa logique : les parloirs ont été assurés par des gens einexpérimentés », et des armes peuvent avoir été introduites dans la prison. Généralement solidaires des mouvements de leurs « collègues » surveillants, et habitués à leur prêter main-forte lors des mutineries, les CRS constatent que, cette fois, les gradés de la «pénitentiaire» ont emboîté le pas de leur base. A Marseille comme ailleurs en France, les policiers affectés aux prisons redoutent avant tout de voir le conflit s'éterniser «Le temps joue contre nous et la situation va très vite devenir *intenable* » — et, aussi, de se retrouver coincés entre deux fronts hostiles - centre taulards

ÉRICH INCIYAN

7het9h Europe2 C'est



"Nuls" comme "les Nuls

E MAN JEBURAL

■ Le Monde ■ Jeudi 17 septembre 1992 13

# SOCIÉTÉ

# pénitentiaires

adicats des Derson

Richi en ..

Wast of

giant ...

Marie ...

they lead to the

WIFE ...

Matons » malgre eux

# Maison d'arrêt maladie

ROUEN

de notre envoyé spécial

Une étrange épidémie frappe Bonne-Nouvelle, la prison de Rouen (Seine-Maritime). Un virus localisé, qui sévit uniquement dans cet établissement construit entre des terrains vagues et des cités HLM, dans les faubourgs populaires de la ville. Cuatre-vingt-onze surveillants sur cent quarante et un sont en arrêt maladie depuis le 13 septembre! Si certains gardiens sont effectivement souffrants, d'autres – le majorité, – ont trouvé là un moyen idéal pour « faire la grève sans la faire », autrement dit se mettre à l'abri d'éventuelles sanctions tout en restant solidaires des

L'action sans les risques de l'action I En ces temps conflictuels, la tactique pourrait se en tous cas, les surveillants ne sont pas près d'y renoncer. L'échec des négociations de Paris entre les syndicats et la chancellerie ainsi que la persistance des menaces de sanctions n'ont pas entamé leur détermination. Les plus optimistes estiment que le conflit ne sera pas réglé avant le début de la semaine prochaine. A l'évidence, ils n'ont d'ailleurs pas prévu de guérir d'Ici là, et les responsables syndicaux euxmêmes s'avouent surpris par la fermeté de la base, «Les gars sont sous pression. Nos femmes ont peur; ce qui est arrivé à Clairvaux aurait pu arri-ver ici, c'est vraiment pas compliqué de faire rentrer des armes», explique l'un des «malades» de Bonne-Nouvelle.

> «Stop au massacre»

La maison d'arrêt est donc toujours placée sous le contrôle des CRS, de quelques surveillants stagiaires et d'une demidouzaine de gradée; Les CRS assurent la sécurité at les gradés se chargent de la distribution des repas. Les visites et toutes les activités habituelles:

(sport, stellers, promenade

sont suspendues. Seul, le service médical d'urgence est assuré. Les cinq cent quatrevingts détenus, dont une quarantaine de femmes, ne quittent plus leurs cellules. En ses murs de briques rouges, qui lui valent le sumom de « prison des mille briques », cette maison d'arrêt, construite au siècle dernier, semble gagnés par une somnolence dont nul ne sait trop si elle doit inquiéter ou rassurer.

En fait, les surveillants de Bonne-Nouvelle pouvaient difficilement demeurer impassibles face à cette notivelle crise I e 15 auût, iorsque l'un des leurs, Francis Caron, avait été tué par un détenu, le mouvement de protestation qui s'était ensuivi ampleur nationale. Aussi ont-ils immédiatement réagi, à leur tour, après la mort de Marc vaux tué lors de l'évasion du 11 septembre. Dès le lendenaient une petite banderole accrochée devant l'entrée, à gauche du portail : « Une fois encore, une fois de trop. Nous pieurons un des nôtres, Gouver nement : stop au massacre. » Lorsque l'administration les a avertis qu'ils encouraient des sanctions financières (retenues sur salaires), ils cessèrent d'être des grévistes officiels et « se firent porter pales »:

Ce qui ne les ampêcha pes de formuler leurs exigences locales, comme le confirme M. Reginald Lesur, responsable de la section USP, syndicat, ki, majoritaire: « A la suite du mouvement du mois d'août, un protocole d'accord avait été signé qui n'e pas été respecté. Les mesures de sécurité prévues n'ont pas été prises. Certains détenus présumés dangereux n'ort pas été transférés en centrale. Personne n'est venu de Paris pour étudier l'organisation du travail et nos besoins en effectifs, comme c'était prévu.

On se moque de nous!

L'inculpation du président de l'Assemblée nationale

# L'attitude de M. Emmanuelli est vivement critiquée par les syndicats de magistrats

Le Syndicat de la magistrature (SM, gauche) a vivement critiqué, mardi 15 septembre, l'attitude de M. Henri Emmanuelli face au juge rennais Renaud Van Ruymbeke, qui l'a inculpé en tant qu'ancien trésorier du PS (le Monde du 16 septembre).

Estimant que le président de l'Assemblée nationale « semble découvrir qu'il ne peut être, en raison de sa seule appartenance à un parti politique aux commandes du pays, un citoyen au dessus des soupçons et des lois », le SM affirme que « la classe politique, en cherchant ainsi à discréditer l'institution judiciaire, met en péril sa propre crédibilité et joue dangereusement avec l'avenir de la démocratie ».

Le SM souligae qu' « en refusant de signer le procès-verbal établi à l'issue de son premier interrogatoire par le juge d'instruction, M. Emmanuelli se comporte comme si la noilfication des charges pesant contre lui équivalait

à la reconnaissance de sa culpabilité (...). Cette regrettable confusion constitue une négation pure et simple de la présomption d'innocence par celui-là même qui, récemment, en réclamait le bénéfice».

L'Union syndicale des magistrats (USM, modérée) critique pour sa part les commentaires sur l'instruction en cours exprimés par le premier ministre, qui avait pris la défense de M. Emmanuelli. L'USM dénonce « le mépris que semblent afficher les plus hauts personnages de l'Etat à l'égard de l'autorité judiciaire » et déplore que « l'inculpation de M. Emmanuelli ait donné lieu à des manifestations partisanes de nature à jeter le doute sur l'égalité des citoyens devant la loi ».

Enfin, M. Jean-Louis Debré, député RPR de l'Eure et chargé de la justice au sein de son mouvement, juge « les propos de M. Emmanuelli indignes d'un président de l'Assemblée nationale».

## RELIGIONS

Six ans après la rencontre d'Assise autour du pape

# Plus de trois cents responsables religieux manifestent à Bruxelles pour la paix

Sur la Grand-Place de Bruxelles, mardi 15 septembre, trois cent cinquante responsables religieux, appartenant à douze confessions différentes, et plus de cinq mille personnes ont participé à une cérémonie de prières pour la paix en Europe. Cette manifestation mettait fin à une rencontre interreligieuse de trois jours qui, après celle d'Assise présidée par le pape en 1986, avait lieu, à Louvain et à Bruxelles, à l'initiative de la Communauté internationale de saint Eugidio.

Déclarant « inconcevable que les religions soient des facteurs de guerres et de violences», un «appel de Bruxelles» a été signé par tous les représentants religieux. Le pape leur a aussi envoyé un texte dénonçant « la tentation du repli sur soi en Europe, les divisions exaspérées, la résurgence des nationalismes».

Présent à la rencontre, M. Robert Mugabe, président du Zimbabwe, a fait également de l'ouverture au Sud la condition de la prospérité de l'Europe.

MM. David Shloum, grand rabbin israélien, Mohammed Mokthar Sellami, grand musti de Tunis, des bouddhistes venus du Japon, des maîtres de l'hindouisme, ont participé aux travaux et échangé des baisers de paix avec de nombreux délégués des Eglises protestantes, anglicane, orthodoxes (dont le patriarche d'Alexandrie. Mgr Parthenios) et catholiques, dont les cardinaux Cassidy, président du Conseil pontifical de l'unité des chrétiens, Glemp, primat de Varsovie, Danneels, archevêque de Malines, do Nascimento, de Luanda (Angola), Helder

Le bilan des actions du ministère de la jeunesse pendant les vacances

# M<sup>me</sup> Frédérique Bredin contre l'« année grise »

Mir Frédérique Bredin, ministre de la jeunesse et des sports, devait présenter, mercredi 16 septembre au conseil des ministres, une communication portant sur le bilan des actions entreprises dans le cadre du pian « Eté jeunes ». Certaines de ces actions ont été complétées, dans les vingt-quatre départements retenus comme prioritaires au titre de la politique de la ville, par les opérations interministérielles « anti-Eté chaud » en direction des quartiers les plus défavorisés.

Le plan «Eté jeunes», qui avait pour ambition d'« offrir à tous les jeunes, et en particulier à ceux qui d'ordinaire ne partent guère, des vacances actives et sportises», a touché, selon le ministère de la jeunesse et des sports, environ 500 000 jeunes. Il s'est fortement appuyé sur le temps fort des Jeuneypiques (retransmission des épreuves sur écran vidéo haute définition dans 140 quartiers, 1 000 jeunes envoyés à Barcelone, etc.). Dix-sept fédérations sportives (parachutisme, aviron, judo...) se sont impliquées et ont proposé à 10 000 jeunes des initiations, des stages, des tournois, sous la coupe de plusieurs athlètes de haut niveau.

# Le doublement des aides

Comme prévu, I 000 équipements sportifs de proximité (baptisés J-Sport) ont été réalisés à ce jour en deux ans (sur des terrains inoccupés ou aux équipements vétustes, etc.). A chaque J-Sport a été affecté un animateur à temps plein, chargé lui-même de former des animateurs issus des quartiers concernés. Mais, si 500 autres J-Sport sont déjà prévus pour 1993, la demande des collectivités locales est telle que le ministère reconnaît ne pouvoir satisfaire actuellement qu'un voen sur quatre. Conséquence de Barcelone et du succès de la dream team américaine : le basée (10 % des demandes de projet) se taille aujourd'hui la part du lion. Les Tickets sports (installations

ouvertes pendant l'été, comme les bâtiments scolaires, campus d'université, centres de formation des professeurs d'éducation physique et sportive) ont été multipités par dix entre 1991 et 1992. Grâce à 1 200 conventions passées notamment avec les communes, 150 000 jeunes ont pu ainsi, cet été, se voir proposer une activité sportive gratuite et correctement encadrée. Le ministère envisage de promouvoir par la suite l'ouverture de ces installations – déjà effective pendant les petites vacances – pour le reste de l'année, afin, précise plus parler d'été rose et d'année

En marge de ces réseaux d'animateurs sur lesqueis il entend s'appuyer tout au long de l'année, le ministère de la jeunesse et des sports a décidé de maintenir paral·lélement ses efforts concernant l'aide directe à l'initiative des jeunes (170 millions de francs au budget 1992). Rien que pour l'été 1992, 70 000 jeunes ont ainsi pu obtenir une subvention allant jusqu'à 30 000 F, afin de réaliser au total 10 000 projets personnels à caractère culturel, humanitaire ou sportif (projets J): réalisation d'un clip, tour de France en tandem, débroussaillage anti-incendie en Corse, restauration d'un vieux batean, d'un hôpital en Roumanie. Ces projets, mis en œuvre avec ou sans l'aide de mouvements associatifs, peuvent être déposés à tout moment de l'année dans les directions départementales de la jeunesse et des sports.

M= Bredin constate enfin avec satisfaction que la fréquentation des centres de vacances et de loisirs l'été ne cesse d'augmenter: 4 millions d'enfants cette année contre 2,6 il y a dix ans. Mais, notant que cette hausse s'effectue presque exclusivement au profit des centres de loisirs (destinés aux enfants qui ne partent pas), le ministère a décidé de relancer les aides aux contres de vacances (destinés aux colonies) en doublant, l'an prochain, les crédits alloués pour le fonctionnement et l'équipement de ces centres aux associations d'éducation populaire qui en assurent la gestion.

JEAN-MICHEL DUMAY

# Du 15 au 21 septembre 1992.

# L'ÉVÉNEMENT SAFRANE

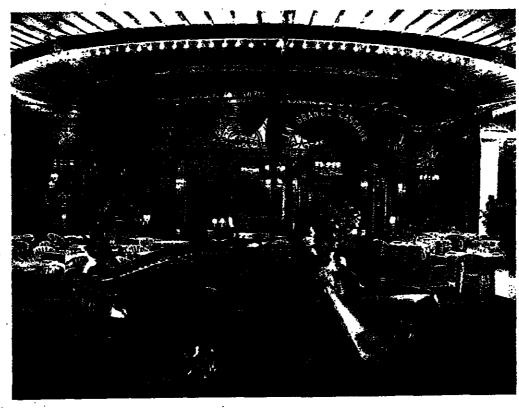

Renault vous invite à essayer la Safrane dans la version de votre choix à LA GRANDE CASCADE du BOIS DE BOULOGNE.



Si vous souhaitez prendre un rendez-vous d'essai, téléphonez au 05 05 05 54

# EN BREF

ques Floch, député PS. — Député socialiste et maire de Rezé (Loire-Atlantique), M. Jacques Floch a été inculpé, lundi 14 septembre, de présentation et de publication de bilan inexact par un juge d'instruction d'Angers (Maine-et-Loire), M. Ivan Auriel. M. Floch avait déjà été inculpé par le magistrat, le 5 février dernier, de complicité d'abus de confiance dans le cadre du dossier impliquant l'industriel nantais, René Trager.

la catastrophe du stade de Furiani. - Une attachée de la préfecture de Bastia a été inculpée d'homicides involontaires et de coups et blessures involontaires, lundi 14 septembre, au cours de l'enquête sur la catastrophe de Furiani (Haute-Corse). Cette fonctionnaire avail animé, peu avant la rencontre de demi-finale de la Coupe de France opposant Bastia à Marseille, une réunion de techniciens de l'Etat dont certains étaient membres de la commission départementale de sécurité. L'annonce de cette inculpation a été vivement ressentie par les collègues de cette fonctionnaire qui ont souligné son « rôle obliga-toirement subalterne » dans cette affaire. Seize personnes sont désormais inculpées dans ce dossier ouvert après l'effondrement, le 5 mai, d'une tribune provisoire du stade Furiani, qui avait fait 15 morts et 1 650 blessés



# L'armée de terre va accroître ses capacités de reconversion des engagés à la vie civile

L'armée de terre prévoit d'accroître, à Fontenay-le-Comte (Vendée), les activités de son Centre militaire de formation professionnelle (CMFP) qui est chargé, par des stages de reconversion en liaison avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), de préparer le retour à la vie civile de ses engagés (hommes du rang et sous-officiers) en fin de contrat.

FONTENAY-LE-COMTE

de notre envoyé spécial a Nous avons des devoirs envers ceux qui nous quittent», a affirmé le général Yves Crene, sous-chef d'étatmajor de l'armée de terre, en évoquant, mardi 15 septembre, le cas des engagés en fin de contrat devant M. Jacques Mellick, le secrétaire d'Etat à la défense, venu constater, au Centre militaire de formation pro-

Un ancien ingénieur du CEA inculpé et écroué pour trahison. Un ingénieur en physique nucléaire, M. Francis Temperville, trente-cinq ans, a été inculpé, mardi 15 septembre, de « trahison», et placé sous mandat de depôt par M. Roger Le Loire, juge d'instruction au tribunal de Paris. Il est soupçonné d'avoir livré à un agent soviétique des documents classés secret défense, concernant des tirs expérimentaux d'engins nucléaires effectués en 1989 et 1990 à Mururoa, dans le Pacifique. M. Temperville a travaillé de septembre 1989 à août 1990 à la direction des applications mili-taires du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Il avait été approché par un agent soviétique se pré-sentant comme étudiant, alors qu'il préparait un doctorat en physique nucléaire et donnait des cours.

fessionnelle (CMFP) de Fontenay-le-Comte, en Vendée, que cette population d'anciens militaires, une fois débarrassée de son uniforme, n'était pas «laissée au bord du chemin, sans filet de protection» et qu'il lui était offert « une seconde chance ».

Le CMFP est en queique sorte « une caserne à rebours », explique son chef, le lieutenant-colonel Pierre Olivaud, puisqu'il vise à faire d'un militaire un civil en lui proposant des stages de reconversion censés, sous le contrôle du ministère de la défense et du ministère du travail, « fabriquer un citoyen productif ».

A ce jour, quelque quatre cents sous-officiers, engagés en fin de contrat, appelés des départements ou territoires d'outre-mer et descendants territoires d'outre-mer et descendants des anciens harkis de la guerre d'Algérie suivent des stages, durant sept à 
huit mois, pour acquérir une formation dans vingt-trois spécialités différentes, du bâtiment, de la construction métallique, de l'électricité et du 
froid, de la mécanique générale, des 
activités du tertiaire (bureautique, 
comptabilité, vente ou services) et comptabilité, vente ou services) et dans la télé-surveillance vol-incendie.

## 4700 départs par an

« C'est une population fragile, qui a l'angoisse de l'aventr et qui peut même développer une certaine ran-ceur à la perspective de devoir quitter le cocon militaire », dit le lieutenantcolonel Olivaud. L'objectif est de leur donner une formation professionnelle reconnue par l'Etat, de les remettre à niveau sur le plan scolaire et de les aider à trouver un emploi grâce à une cellule-placement du CMFP qui travaille à l'échelle nationale (sculement 2 % des «reconvertis» trouvent à s'occuper en Vendée même).

Il faut croire que le CMFP ne trahit pas sa vocation, à en juger par les statistiques de M. Claude Cartier, le directeur de l'AFPA à Fontenay-lecomte, qui assure que le taux de réussite aux diplômes professionnels y est de 92 % (quand la moyenne nationale culmine à 75 %) et que 78 % des stagiaires militaires ont un

«job» civil dès la sortie du Centre, avec une proportion qui continue de grimper encore à 85 % six mois après la fin de la formation.

M. Mellick considère qu'il s'agit là d'« une œuvre exemplaire » et il confic aux instructeurs et aux stagiaires pré-sents qu'il ne connaît aucune institution de l'Etat autre que l'armée, ni aucune entreprise nationale ou privée, qui se soit lancée dans une telle action de reconversion de ses person-nels. Ce qui explique que la tâche reste immense, c'est précisément la nécessité pour l'armée de terre de necessate pour l'armée de terre de renouveler les corps de sous-officiers ou d'engagés, dans le contexte actuel de déflation des effectifs pour cause de réduction du budget militaire. Avec ses 28 200 engagés, quand elle estime en avoir besoin de quelque 40 000 pour tenir le créture de annuel de comment de c 40 000 pour tenir le rythme de ses sions extérieures, l'armée de terre met fin, chaque année, à

Certes, beaucoup de ces engagés, parce qu'ils ont une spécialité direc-tement utilisable, chercheut par leurs propres moyens à décrocher un emploi civil. Le CMFP peut recevoir entre 400 et 500 stagiaires. L'objectif - et déjà des bâtiments sortent de terre à Fontenay-le-Comte - est de faire passer à 700 le nombre des stagiaires en 1994. On parle aussi de l'éventualité d'ouvrir un second centre, pour lequel il faut prévoir d'investir (hors infrastructure immobilière) pas moins de 110 millions de francs pour 450 places supplémen-

Pour l'instant, l'agrandissement en cours achoppe sur un «détail» administratif: la conclusion, qui tarde à venir entre les deux ministères concernés, d'une convention par laquelle l'AFPA devrait mettre douze nouveaux formateurs à la disposition d'un centre pour reconversion des militaires où, aujourd'hui, les piaces sont si chères qu'il faut s'y prendre parfois deux ans à l'avance pour s'inscrire dans certaines catégories de

Selon une revue spécialisée

# La France prévoit de moderniser le plateau d'Albion avec des missiles dérivés des sous-marins nucléaires

La France a mis à l'étude la modernisation de son site de missiles aucléaires stratégiques en haute Provence (avec de nouveaux missiles sol-sol baptisés S.5) et elle a prévu de limiter à quatre (au lieu de cinq. actuellement) le nombre de ses sous-marins nucléaires lancemissiles stratégiques M.5. Cette double précision figure dans le numéro spécial du mensuel Armées d'aulourd'hui qui est préfacé par le ministre de la défense, M. Pierre Joxe, et qui est destiné à introduire le colloque international sur la sécurité organisé à la fin du mois de septembre à Paris et clos par un discours du chef de l'Etat.

Dans ce numero hors serie, Armées d'aujourd'hui développe longuement les engagements de la programmation militaire et lournit quelques précisions supplémentaires par rapport à de précédentes informations issues du ministère de

C'est le cas, en particulier, pour l'évolution des systèmes d'armes nucléaires. Ainsi, la «composante» principale de la force nationale stratégique comprendra quatre sous-marins de la classe du Trion-phant, au lieu des cinq de la caté-gorie de l'Inflexible qui sont aujourd'hui en service. En 1995, le premier de la série de ces noupremier de la série de ces nou-veaux sous-marins stratégiques sera opérationnel avec des missiles mer-sol M.45. C'est en 2005 qu'apparaîtra le nouveau missile M.5, qui équipera à tour de rôle les quatre sous-marins de nouvelle chération et qui emportera - sur énération et qui emportera - sur génération et qui emportera - soi des distancès accrues - des ogives nucléaires « durcies » (c'est-à-dire résistantes) à des contre-mesures.

Le secrétaire d'Etat à la défense, M. Jacques Mellick, précise que, pour ce qui concerne l'équipement

du plateau d'Albion en haute Provence, l'étude de la modernisation de cette « composante » de missiles sol-sol a été décidée. Les silos de des missiles S.3D et, l'an dernier, le gouvernement a arrêté le déve-loppement du missile S.45 qui était cense les remplacer. Le projet qui est à l'étude vise à mettre au point une version sol-sol dérivée du mis-sile mer-sol M.5 de la marine et prête pour l'an 2005.

Enfin, il est prevu de continuer les études d'un missile nucléaire aéroporté qui succèdera au missile air-sol ASMP emporté aujourd'hui par les avions Mirage IV et Mirage 2000-N de l'armée de l'air et par les Super-Etendard de la marine.

M. Meilick reconnaît que c'est « à un horizon plus lointain ».

#### 480 000 hommes еп 1997

D'autre part, Armées d'aujour-d'hui confirme que le corps d'ar-mée franco-allemand, qui sera sur pied en 1995, participera à la défense commune des alliés, tant au sein de l'Union de l'Europe occidentales (UEO) qu'au côté de l'OTAN. Le chef d'état-major des armées, l'amiral Jacques Lanxade, est précis de ce point de vue : « Il est clair que la réalisation de grands programmes d'armement, grands programmes d'armement, tout comme le règlement de crises majeures, ne seront plus désormais à la portée d'une seule nation euroa la porter a une seule nation est péenne. » Armées d'aujourd'hui va jusqu'à prédire, entre l'armée fran-çaise (dont la taille sera plus réduite) et ses différents alliés, « une répartition multinationale des taches, tout en conservant un seuil minimal de capacités propres, et un haut niveau d'interopérabilité, tant au niveau du commandement, par l'utilisation de procédures com-munes, qu'en termes de matériels

En 1997, les effectifs des armées françaises devraient être de

480 000 hommes (au lieu de 540 000 en 1991), avec la scule armée de terre réduite à 225 000 hommes (au lieu de

De son côté, le chef d'état-major de la marine, l'amiral Alain Coatanéa, exprime des préoccupations sur l'avenir de son armée, à l'exception des sous-marins nucléaires stratégiques, des porte-avions ou de certains bâtiments de surface. « Malgré les programmes en cours aujourd'hui ou prévus, écrit-il, le nombre des bâtiments de combat diminuera de 11 % dans les huit ans à venir et leur âge moyen pas-sera de quatorze ans à plus de dixsept ans. Les trois quarts de nos navires auront alors dépassé leur mi-vie, au lieu de la moitié aujourd'hui » Le chef d'état-major de la marine estime que le potentiel sera e insuffisant » pour les grands bâtiments d'escadre et de transport, et qu'il est « sévèrement amputés en matière de sous-marins d'attaque et d'avions de patrouille maritime.

Enfin, pour la première fois, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Vincent Lanata, précise comment seront répartis les avions de combat Rafale qu'il espère pouvoir commander. « Actuellement, explique-t-il, l'armée de l'air envisage d'acquérir environ deux cent trente-cinq Rafale répartis en quatre-vingt-quinze monoplaces et cent quarante biplaces. « Ce partage correspond suite an conflit du Golfe en 1991 au désir des aviateurs de disposer de biplaces pour des missions tactiques, pius contraignantes, et de monoplaces, pour des missions de défense aérienne, jugées plus sim-

➤ Armées d'aujourd'hui, 6, rue Seint-Charles, 75015 Paris : numéro hors série 172 ; 82 p. ;

# IELECUM EQUIPEMEN



# **CULTURE**

# plateau d'Albie

AND DAY and this in ... Mitthews ... .esptimit SMT CAVES. CECUPAR CO. ttententarie. a Males ationatites. de Mitchie

Marie de Ca MP CT Batter 175 Mintelling day d'ési metine where we are making the Line

production that \$107\*\* P. . . . Marife die . . . Mar Cartin dr "gar APPEAR OF LONG Martin . Befeite br

Band Chares The Band Ohn es The

Butharo 20 1

gentlement first de

221 (800 to - 1)

bre, fors du match aller du premier tour de la Coupe de l'UEFA, le Stade Malherbe de Caen n'a pas raté son entrée dans la cour européenne. A dt is marre peine sorti d'une grave crise financière, le club, rigoureusement géré par une nouvelle équipe, reste modeste sur son avenir. Il se préoccupe plus du championnat de France que d'une aventure internationale.

de notre envoyée spéciale

Vainqueur de Saragosse

3 buts à 2, mardi 15 septem-

Dans la victoire, Daniel Jeandupeux a gardé la tête froide. Les propos de l'entraîneur du Stade Malberbe de Caen (SMC) offraient un étrange contraste après un match fou et magnifique remporté (3 buts à 2) par une équipe qui disputait la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. vieille de soixante-dix ans. Rencon-tre joyeuse et pleine, sidèle à la réputation de cette équipe normande, offensive et généreuse, servie par onze Cacnnais en lévitation, Stephane Paille et Xavier Gravelaine en tête, auteurs des

Le match retour sera difficile en Espagne, mais les Caennais ne doivent pas se laisser griser par l'aven-ture européenne. Défait lors de ses quatre déplacements et avec deux victoires à domicile, le SMC est quatorzième en championnat de France. Or, seul le maintien en première division devrait conforter une situation financière encore fra-

Caen « revient de loin ». Il y a huit ans encore, l'équipe évoluait en troisième division et s'est hisée an sein de l'élite en 1988. Empêtré dans une grave crise il y a un an (le Monde du 26 novembre) avec un déficit de près de 30 millions de francs pour un budget de 54 millions de francs, le club a failli mettre la clef sous la porte. Aujourd'hui, les choses sont à peu pres rentrece dans l'ordre.

L'ancien président du SMC Jean-Jacques Fiolet, a été remplacé en décembre par Guy Chambily, directeur d'une société de transports, réputé fin gestionnaire, plé-biscité par tous les partenaires inquiets pour leur investissement : les collectivités territoriales ont offert 13,5 millions de francs et une quarantaine de sociétés réu dans le Club leaders entreprises ont

**SPORTS** 

FOOTBALL: le premier tour aller des coupes d'Europe

Les saines ambitions de Caen

promis 14,5 millions de francs. Près d'un quart de ces 28 millions de francs n'a pas encore été versé. Enfin, les «ventes» de Franck Dumas à l'AS Monaco pour 6 millions de francs, de Michel Rio au Havre pour I mil-lion de francs et le départ de l'oné-reux Danois Olsen ont permis de respirer et d'engager cinq jeunes.

> Interdite de chéquier

Le club n'est plus en liberté conditionnelle, les contrôles mensuels de la direction nationale de contrôle de gestion ont cessé en juin. Le budget a été révisé à la baisse pour ne pas dépasser 46 mil-lions de francs. La Société à objet sportif (SOS), créée en décembre achève de rembourser les dettes de l'association, encore interdite de chéquier. Les exorbitantes primes européennes promises aux joueurs par l'équipe précédente vont man-ger 5 millions des 7,5 millions de francs de la recette européenne, provenant notamment des droits

Il faudra aussi remplir le futur stade de 22 000 places qui rempla-cera, en juin 1993, le minuscule «chaudron» de 9 000 places planté sur les hauteurs de la ville et investi, en ce mardi «historique», par 5 000 supporters seulement. e Avant Saragosse, dans deux semaines, l'équipe doit disputer deux rençontres de championnat et glaner le plus de points. Une dixième place finale ferait mon bonheur», dit Daniel Jeandupeux. A Caen, l'Europe reste un rêve, quand l'avenir tricolore est une

CINÉMA

Le nouveau film de Woody Allen

Très attendu, et pas seulement pour des motifs cinéphiles, «Eponses et maris» a été présenté au Festival de Toronto

l'usure. Plus encore : un sextuor (le sixième larron est l'acteur Liam Nec-

son) sur le malentendu, l'illusion sur laquelle se fondent souvent les cou-

Mais si Septembre se voulait tché-khovien, si Interieurs était un hom-

mage à ingmar Bergman et Ombres et brouilland à Fritz Lang, Epouses et maris se rapprocherait plutôt du Jean-Luc Godard, à mi-chemin entre

Une femme est une femme et Une femme mariée. La caméra, presque constamment portée à l'épaule, balaie

une pièce ou remonte un couloir pour rattraper tel personnage, telle

réplique à l'emporte-pièce, sa turbu-lence reflétant bien la confusion sen-

timentale. Le tout est entrecoupé

d'interviews des personnages princi-paux. Au sortir de la projection, la

réaction du public était très majori tairement favorable. Et sur, vingt

personnes interrogées, une seule évo-quait l'« affaire», en remarquant : « Et alors ? Woody Allen a toujours

incorporé des éléments de sa vie pri-vée dans ses films.» Que Epouses et maris fasse oublier le scandale serait sa plus belle récompense.

refuse de donner une estimation pour

une œuvre destinée à demeurer en

France. Son propriétaire, M. Jacques

Walter, héritier de l'architecte et

industriel Jean Walter qui a contri-

bué à la collection aujourd'hui cédée

au Musée de l'Orangerie à Paris, sou-haitait exporter « Jardin d'Auvers »

en Suisse. Mais, en vertu du classe-ment du tableau, la licence d'exporta-

tion lui a été refusée. Un jugement

du Conseil d'Etat, datant du 31 juil-

let dernier, l'a débouté de l'action en

justice qu'il avait intentée.

HENR! BÉHAR

de notre envoyé spécial

« Férocement drôle! Un film pré-curseur » (Peter Travers, Rolling Stone). « Un des meilleurs films amé-ricains » (Ben Brantley, Elle Maga-zine). « Un chef-d'æurre d'invention » (Bob Thomss, Associated Press). Tel est le ton général des premières criti-ques américaines concernant Hus-bands and Wives (Epauses et maris), le nouveau film de Woody Allen, à la veille de sa sortie aux Etats-Unis, vendredi 18 septembre. vendredi 18 septembre.

Mais, alors que les projections de presse ont eu lieu juste au moment où éclatait l'aaffaire Allen-Mia Farrow-Sun Yin, comment être sûr que fe film avait été vu en toute objectivité, que les critique n'avait pas voulu éviter de «tirer sur l'ambuiance»? Le scandale avant quitté les manchettes des journaux pour les cabinets d'avocat, l'avant-première mondiale présentée le 14 septembre au Festival de Toronto permettait une vision plus sereine,

On savait que le scénario présen-tait des analogies avec l'«affaire». De fait, à l'écran, Gabe (Woody Allen), professeur de lycée, voit son mariage de quinze ans avec Judy (Mia Farrow) se défaire, tandis qu'il tombe amoureux d'une de ses élèves, Rain (Juliette Lewis). Certains dialogues prennent aujourd'hui une résonance imprévue et troublante. Mais la similitude s'arrête là. Le mariage la similitude s'arrête là. Le mariage Gabe-Judy ne se défait pas parce qu'il s'amourache de Rain. C'est la

□ Vente d'un Van Gogh «classé» à Drosot. ~ «Jardin à Auvers», une œuvre de Van Gogh, datant de l'ultime période de l'artiste (juillet 1890), sera mis en vente aux enchères le 6 décembre, a annoncé le commissaire-priseur Jean-Claude Binoche. Ce tableau a été «classé monument historique» par un décret du 28 juillet 1989, ce qui lui interdit toute sortie du territoire français. Si la toile avait pu être exportée, elle aurait atteint 300 millions de francs BÉNÉDICTE MATHIEU affirme le commissaire-priseur qui THÉATRE

# Affres et espoirs de la déconcentration

Nouveaux rapports avec l'Etat pour les directeurs d'entreprises artistiques et culturelles

Une nouvelle étape dans la proches, Jack et Sally (Sydney Pollack, Judy Davis), qui précipite la crise. Bien qu'on y rie beaucoup, Epouses et maris est un film sur décentralisation est mise en œuvre par le ministère de la culture et de l'éducation nationale : pour accélé-rer le processus de déconcentration budgétaire prévu par la loi de 1992, la direction du théâtre et des spectacles va prochainement confier aux directions régionales ples qui, à l'heure du divorce, se demandent; a Ai-je jamais su qui tu étais vraiment? » Comédie dramati-que et romantique, Epouses et maris est dans le droit fil de Hannah et ses des affaires culturelles (DRAC) les crédits destinés à un certain nombre de centres dramatiques et de scènes nationales. Auparavant, seules dépendaient directement des DRAC les compagnies dites « en commission» - entendons les moins richement dotées.

> Ce transfert de compétences n'est pas sans inquiéter les hommes de théâtre et autres patrons d'établissements concernés. Une centaine d'entre eux en ont débattu, les 12 et 13 septembre, au Théâtre du Parc d'Andrézieux, près de Saint-Etienne, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du Syndicat des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), qui regroupe 208 adhérents. Ils avaient invité M. Alain Van der Malière, nou-veau directeur du théâtre et des spectacles, à en préciser le mode d'application. En s'efforçant de rassurer ceux qui redoutent une cou-pure entre le ministère « de Paris » et les régions, le directeur a annoncé « non pas moins d'État, mais l'État autrement », dans une relation nouvelle « de proximité et de sensibilité» avec les entreprises culturelles. Si l'État transfère aux DRAC des tâches de « gestion », il conserve ses responsabilités en matière de « conception et relance

des grandes orientations ». Certains membres du SYN-DEAC ont exprimé des réserves : ils craignent de tomber entre les mains d'autorités régionales insuffisamment compétentes ou redoutreamment competentes ou redou-tent les effets pervers d'une politi-que girondine que tenterait l'esprit vichyssois... L'administration cen-trale est perçue comme garante de liberté, au-dessus des mêlées parti-sanes, pour beaucoup d'hommes de

théâtre. Toutefois, les arguments et le charisme personnel du nouveau directeur du théâtre lui ont valu l'attention courtoise de l'assemblée.

Il reste à accomplir, dans l'ur-gence – avant le le janvier pro-chain – cette mission anti-jacobine. Alain Van der Malière envisage d'opérer la déconcentration pour l'ensemble des théâtres de trois ou quatre régions « pionnières » qui deviendront des sortes d'observatoires. Et il entend affiner les relais de communication entre Paris et ces régions. Parallèlement, il souhaite rapprocher des centres drad'autres établissements dépendant jusque-là des seules autorités locales – comme les théâtres muni-cipaux – afin de rendre plus performants les organismes de diffu-sion. Le paysage culturel national y gagnerait en homogénéité: une façon de conjurer le spectre du morcellement régionaliste, et de faire circuler les valeurs de l'Etat.

## La question des intermittents

L'autre question d'actualité abordée par le SYNDEAC au cours de cette rencontre a été celle des inter-mittents du spectacle. Le 30 sep-tembre doivent prendre fin les avantages consentis en matière d'indemnisation du chômage. Les rapports présentés en juillet dernier par Jean-Pierre Vincent, directeur du Théâtre des Amandiers, et par Jean Marimbert, maître des requêtes au Conseil d'État, ont proposé des solutions pour réduire tion, imputé aux artistes et techniciens intermittents. La balle est aujourd'hui dans le camp du CNPF, mais le président du SYN-DEAC, Michel Dubois, directeur de la Comédie de Caen, qui a été réélu à la tête du syndicat pour l'exercice 1992-1993, annonce que son bureau fera d'e importantes propositions », dans les prochains

**BERNADETTE BOST** 

# MENTS. I N'EST JAMAIS SIMPLE PAR HASARD

# PAUL VERLAINE

Il pleut doucement sur la ville. ARTHUR RIMBAUD

Il pleure dans mon cœur Comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur Qui pénètre mon cœur ?

Ó bruit doux de la pluie Par terre et sur les toits! Pour un cœur qui s'ennuie Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison Dans ce cœur qui s'écœure. Quoi! nulle trahison? Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine De ne savoir pourquoi, Sans amour et sans haine, Mon cœur a tant de peine.



« Il faut interdire à l'échelon mondial le diagnostic génétique sur les embryons humains »

Biologiste à l'INSERM, M. Jacques Testart est l'un des rares scientifiques français à mettre en garde contre les graves conséquences potentielles de certaines pratiques médicales et de recherches dans le domaine de la physiologie de la reproduction.

« Dans un ouvrage à paraître prochainement (1), vous lancez un violent cri d'alarme contre l'utilisation de certaines techniques médicales qui semblent conduire à l'Installation d'une nouvelle forme d'eugénisme. Pouvez-vous, ici, résumer votre

 Nous assistons effectivement aujourd'hui à l'installation d'un nouvel eugénisme. Il s'agit d'un eugénisme démocratique, à la fois doux, mou et insidieux. Mon propos concerne avant toute chose le diagnostic génétique préimplantatoire, cette technique qui consiste à identifier certaines caractéristiques génétiques de l'embryon humain. Il peut être mis en œuvre à partir du prélèvement de quelques cellules lorsque les embryons humains ayant été obtenus par fécondation in vitro sont en dehors de l'orga-

Ne pensez-vous pas exa-gérer dans votre démonstration quant aux risques inhérents à la future utilisation d'une telle

- Nullement. Ce type de dia-gnostic a déjà commencé à être mis en œuvre. Ainsi, une équipe britan-nique a déjà publié (en 1990, dans les colonnes de la revue médicale britannique The Lancet) les résul-tats d'un tel travail. Cette technique était alors utilisée sur des embryons de courles à mi l'on avait provocé de couples à qui l'on avait proposé la fécondation in vitro, alors qu'ils n'étaient nullement stériles. Ils présentaient un facteur de risque de transmission héréditaire d'une affection génétique grave.

» Depuis, plusieurs enfants sont nés après la réalisation d'un tel dia-gnostic. Des couples français concernés souhaitent déjà (et c'est,

ma foi, bien normal) bénéficier d'un tel procédé. Il s'agissait au départ du dépistage sur l'embryon humain d'anomalies liées au sexe. Mais d'autres sondes génétiques commencent déjà à être utilisées et il n'y a aucune raison pour que l'ensemble des sondes utilisées dans le diagnostic prénatal ne soient demain converties en mini-méthodes, afin d'être utilisables sur quelques cellules seulement, préleées sur des embryons âgés de deux à cinq jours,

 En quoi le diagnostic géné-tique préimplantatoire présente-t-il un risque eugénique? En quoi ce diagnostic est-il différent du diagnostic prénatal mis en œuvre depuis de nombreuses années chez la femme enceinte et qui, hormis dans certains cercles catholiques, ne soulève guère en France d'inquiétude ou d'opposi-

Le diagnostic génétique préimplantatoire se situe, certes, dans le prolongement du diagnostic prénatal, mais aussi dans celui de la procréation médicalement assistée. Il se situe, en fait, au carrefour de ces deux pratiques. Ainsi, avec le diagnostic préimplantatoire, nous sommes à la rencontre de la médecine prédictive et de la médecine procréative. Il s'agit là d'une situation complètement nouvelle. Et il est totalement faux de dire, ou de laisser entendre, que le diagnostic génétique préimplantatoire n'est qu'une forme un peu améliorée du diagnostic prénatal. Il faut comprendre que nous sommes là face à un saut considérable, confrontés à bouleversement total.

### Tout était encore un peu vague :

Avec le diagnostic prénatal, on «travaille» sur le fœtus et, en fonc-tion des résultats, on décide soit de laisser la grossesse se poursuivre, soit de l'interrompre en provoquant ce qu'il est convenu d'appeler un avortement «thérapeutique». Avec le diagnostic génétique préimplanta-toire, la situation est totalement différente : on «travaille» en amont



«forcer le trait», de ne parler que

de la grossesse sur de nombreux embryons et avec le projet de faire vivre le meilleur. A cet égard, ce de vos propres angois diagnostic génétique ouvre une perspective totalement nouvelle dans la mise en œuvre de l'eugénisme, cet ensemble de pratiques visant à l'amélioration de l'espèce humaine ou de telle ou telle race qui la compose. Les inquiétudes sont d'autant plus justifiées que tout cela est contemporain du programme « génome humain », cette vaste entreprise qui vise à déchiffrer les structures et les fonctions de l'ensemble des gènes de l'espèce humaine. Ainsi, les marqueurs génétiques disponibles vont très rapidement se multiplier. »On va alors progressivement

démontrer que tous les œufs sont, d'une manière ou d'une autre, anormaux. Il n'y aura plus d'individus «normaux» parmi ceux en devenir et il ne faudra conserver que les «embryons» les moins mauvais, selon des critères qui restent à déli-

qu'en tenant de tels propos on vous accuse, dans les milieux

- En 1986, j'ai écrit un ouvrage intituté l'Œuf transparent (2), qui abordait déjà les questions dont nous parlons aujourd'hui. A ce moment-là, tout était encore un peu vague. Les menaces ne s'étaient pas encore traduites dans les faits. encore traduites dans les faits. D'ailleurs, quelques gynécologues et quelques généticiens n'ont pas manqué de faire savoir, en particulier dans ces colonnes (le Monde du 17 décembre 1986) que je m'aventurais totalement, que tout ce que je décrivais ne se ferait jamais, qu'il n'y aurait ni marché, ni techniques adaptées, etc. Les mêmes contradicteurs avancaient alors on'il existait teurs avançaient alors qu'il existait dans ce domaine, avec l'avortement thérapeutique et le diagnostic prénatal, des techniques beaucoup plus simples pour empêcher la naissance d'un entant anormai.

» Six ans depuis ont passé. Co-que l'on tenait pour impossible est devenu possible. On disait qu'il n'y avait pas de « clientèle ». L'experience montre qu'il y en a déjà une. A court terme, si l'on ne s'y oppose, ces techniques vont devenir de plus

moins coûteuses et de plus en plus efficaces. Rien n'interdira alors que l'on fasse systématiquement bénéficier de ces procédés les couples pour lesquels on a réalisé une lécondation in viro à cause d'infertilité. Imaginez : il ne s'agira plus seulement d'avoir un enfant, mais de se donner un enfant, sinon «normal», du moins ne portant pas tel ou tel risque génétique, à la fois pour lui et pour sa descendance. Cela concernera beaucoup de monde puisqu'en France il y a déjà trente mille tentatives annuelles de fécondation in vitro.

#### « En fonction de telle ou telle caractéristique génétique.

 Vous pensez donc que le fait de proposer le diagnostic génétique pré-implantatoire conduira vers la fécondation in vitro tout couple qui ne souffre ni de stérilité ni même d'une forme ou d'une autre d'infertilité?

– Il y aura des demandes visant à s'assurer de la «normalité» d'un enfant à naître en dehors d'un entant à natire en denois même de cette thérapeutique de l'infertilité. Quand on voit la dérive qui s'est produite en quelques années – et qu'avec d'autres j'ai souvent critiquée – dans les indications médicales de la procréation médicalisée assistée, on ne voit pas où pourraient se situer les barrières interdisant le recours à la procréation médicalisée assistée en dehors

» Au départ, il y a une dizaine d'années, la fécondation in vitro n'était mise en œuvre que chez des femmes qui n'avaient pas de trompes utérines ou dont les trompes étaient obturées. Or, ces indications correspondent aujour-d'hui à beaucoup moins de la moi-tié des femmes traitées. Il n'y a ne gague pas le champ du diagnos-tic génétique préimplantatoire. Mais le problème pourrait bien vite ne plus être celui-ci. Je pense qu'à court terme, le diagnostic maim. court terme, le diagnostic préim-plantatoire n'imposera plus le recours à la fécondation in vitro. - Que voulez-vous dire?

- Je pense que l'on en viendra très vite à faire sur la femme ce que l'on sait déjà très bien faire sur la vache : le lavage utérin. Il s'agit ici de provoquer par voie médicamenteuse une stimulation ovarienne Après un rapport sexuel lécondant on provoque un lavage utérin qui permet de recreillir les embryons. Il sera dès lors possible de pratiquer le diagnostic génétique pré-implantatoire sur ces embryons puis de mettre dans l'utérus de la future mère les embryons que l'on aura rus en fonction de telle ou telle caractéristique génétique.

» Quelques équipes plus ou moins marginales ont déjà expérimenté ce procédé outre-Atlantique. En Italie, l'an dernier, une équipe a annoncé des taux de succès tout à fait remarquables. It n'y a aucune difficulté technique insurmontable, d'autant que les interventions sur les processus de reproduction sont beaucoup plus faciles dans l'espèce humaine que dans la plupart des espèces animales. Pour ma part, j'ai, d'une manière générale, une très grande confiance dans les pos-sibilités de la technique. C'est bien pourquoi j'ai peur.

> Propos recueillis per JEAN-YVES NAU Lire la suite page 18

(1) Le Désir du gène, de Jacques Tes-tart. Editions François Bourin. 281 pages, 129 F. Cet ouvrage ne sera disponible dans les librairies qu'à partir

(2) L'Œuf transparent de Jacques Tes-tart. Préface de Michel Serre. Editions Flammarion. Collection « Champs ».

De notera également la publication du rapport de M. Franck Sérusciat, sénu-teur du Rhêne, dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix

➤ A lire également le fort intére « Ethique des chaix médicaux », ouvrage rédigé sous la direction de Jon Elster et Nicolas Herpia. Actes Sud (165 pages,

# **Archives glaciaires**

Les variations des températures et des environnements des deux mille derniers siècles sont enregistrées dans la glace du Groenland

ES campagnes internationales
GRIP (Greenland Ice Core
Project) ont réussi, au
cours des étés 1990, 1991
et 1992, à carotter la
calotte glaciaire du Groenland sur toute son épaisseur, soit sur 3028,8 mètres. Elles battent donc le premier forage, réalisé par les Russes à leur station antarctique de Vostok, qui a atteint la profondeur de 2200 mètres, et même le second, qui est arrêté provisoirement à 2546 mètres, mais qui devrait être continué jusqu'à la profondeur de 3700 mètres. Ainsi, les carottes de glace remontées du «trou» groenlandais contiennent-elles les archives cli-matiques des deux cent mille dernières années. Ce qui permettra des comparaisons avec celles qui viennent d'être extraites du deuxième «trou» de Vostok et qui sont en cours de publication.

Ces données groenlandaises sont importantes, car elles permettront de mettre en parallèle les variations cli-

matiques de l'hémisphère Nord et de l'hémisphère Sud pendant l'actuel interglaciaire (ou holocène, jusqu'à - 10 000 ans), la dernière période glaciaire (ou würm, de - 10 000 à - 110 000 ans), le précèdent intergla-ciaire (ou éémien, de - 110 000 à - 130 000 ans) et l'avant-dernière période glaciaire (ou riss, de - 130 000 à - 200 000 ans) au début de laquelle les carottes du premier «trou» de Vostok s'arrêtaient,

La glace des calottes arctique et antarctique est faite, en effet, de la neige annuelle tombée au fil des millénaires et transformée en glace par le poids des couches neigeuses accu-mulées peu à peu. La neige est faite d'eau, bien sûr, c'est-à-dire d'oxygène et d'hydrogène. Or la composition isotopique de chacun de ces éléments est fonction de la température dans laquelle s'est formée la neige. Plus il fait froid, moins il y a d'hydrogène lourd (le deutérium) et d'oxygène lourd (i). En dosant le deutérium par rapport à l'hydrogène i (le «nor-

moment de la formation de la neige devenue la glace que l'on analyse.

En outre, on retrouve dans les cristaux de gace des échantillons de l'air contemporain de la formation de celle-ci. L'analyse de cet air très ancien permet donc de savoir combien, aux époques où l'air a été emprisonné dans les cristaux de glace, cet air contenait de gaz carbonique, de méthane, d'oxydes d'azote et d'oxyde de carbone, tous gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère. Et ce, bien avant que la révolution industrielle du dix-neuvième siècle fasse augmenter la quantité de ces gaz.

Rappelons que l'analyse des carottes de glace de Vostok avait montré un parallélisme étonnant entre, d'une part, les températures, d'autre part, les quantités de gaz car-bonique et de méthane présents dans

mal») et l'oxygène 18 par rapport à l'atmosphère au cours des cent qua-roxygène 16 (le « normal), on peut rante mille dernières années. Plus il retrouver, à un demi-degré Celsius près, la température qui régnait au reflement. Le inverse carbonique et de mellement. rellement - de gaz carbonique et de méthane. Et inversement (le Monde du 7 octobre 1987).

Dans les carottes, on retrouve aussi les aérosols (acides sulfurique et nitrique, particules de læss, etc). Ce qui permet d'avoir des informations sur le régime des vents, sur les cli-mats, humides ou secs, qui régnaient dans diverses régions de la planète.

#### Une coopération européenne exemplaire

Les campagnes GRIP ont été sug-gérées par une proposition de la Fon-dation européenne de la science. Elles ont réuni le Danemark, dont dépend le Groenland, (qui a assumé 25 % de leur coût), la Suisse (21 %), la France (14 %), l'Allemagne, l'Ita-lie, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Islande. Sans oublier les Commu-nautés européennes qui, dans le et l'Islande. Sans oublier les Commu-nautés européennes qui, dans le cadre de leur « programme environ-nament », ont donné une subvention égale à 15 % des 41 millions de francs attribués au projet (non com-pris le coût des anaiyses et études qui rentrent dans le travail normal des laboratoires). Sans oublier non plus les transports effectués par des avions C i 30 sur skis loués « à prix d'ami » aux Etats-Unis.

Le site chois. Summit, est le point le plus hant de la calotte du Groenland (3 230 mètres): la glace s'y écoule donc assez peu. Ainsi le trou subissait il peu de déformation, et ce d'autant moins qu'il était rempli de kérosène maintenant ses parois curantes.

Summit est situé à environ 800 kilomètres au nord-est de Sondre Strömfjord (sur la côte ouest). Bien entendu, les trois campagnes de forage ont eu lieu pendant l'été (de mai à août), si bien que la tempéra-

ture oscillait entre - 15°C et - 20°C. de suite les aérosols (acides sulfuri-En août 1990, les carottiers électro-que et nitrique) et les impuretés solumécaniques à deux couteaux en anneau, chefs-d'œuvre des Danois et des Islandais, étaient parvenu à la profondeur de 770 mètres. En août 1991, ils étaient descendus à 2280 mètres, ce qui couvrait la période des quarante mille dernières

Le 12 juillet 1992, le socie rocheux a été atteint ou presque. A cette pro-fondeur, la glace, très dure, contenait de plus en plus de cailloux et de sables rouges. Ce qui a obligé à chan-ger fréquemment les conteaux des outils de forage puis à s'arrêter par précaution un peu avant d'arriver au

GRIP, qui a rassemblé sur place un maximum de quarante personnes, était organisé de telle façon que les premières analyses étaient faites sur place. Des mesures de conductivité ont ainsi permis de « voir » quasi immédiatement les périodes gla-ciaires et interglaciaires. Les premières ont «produit» des glaces un peu acide alors que la glace formée pendant les secondes sont un peu alcalines en raison de la présence de particules carbonatées de lœss venues, grâce aux vents, des zones alors désertiques de l'hémisphère Nord. L'acidité a fait aussi repérer Nord. L'acquire à lait aussi reperer des éruptions volcaniques majeures, telle celle du Tambora (1815, en Indonésie), une des plus importantes connues et une beaucoup plus impor-tante qui s'est produite en 1259 sans que l'on puisse encore savoir où.

Sur place aussi, les Suisses de l'université de Berne ont mesuré l'eau oxygénée (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), qui renseigne sur les capacités d'oxydation de l'atmosphère et, indirectement, sur la teneur en ozone (O<sub>1</sub>) de la tropo-sphère. De même, les Français du laboratoire de glaciologie et de géo-physique de l'environnement du CNRS (Grenoble) ont analysé tout que et nitrique) et les impuretés solubles dans l'eau véhiculés par la circulation atmosphérique. Ce qui donne des informations sur l'état de la surface des continents (végétation ou non, éruption volcanique ou non, etc.), sur l'évolution de la chimie et de la circulation de l'atmosphère.

Bien évidemment, de multiples échantillons ont été «mis en boîte». Le CEA (Saclay), les universités de Copenhague et de Reykjavik y dose-ront les isotopes de l'hydrogène. Le laboratoire du CNRS de Grenoble et l'université de Berne y mesureront les gaz à effet de serre et y retrouveront les températures. Les dosages de béryllium 10, faits au Tandétron (CNRS) de Gif-sur-Yvette et dans plusieurs laboratoires suisses, permetironi de reconstituer les quantités annuelles de neige tombées à Sum-

Sans oublier les carottes qui seront stockées à l'université de Copenhague et réparties ultérieurement dans différents laboratoires selon les capacités de chacun d'entre eux, Bref, les résultats complets de GRIP ne seront pas connus avant un an ou deux. Alors seulement pourra-t-on avancer vers une meilleure compréhension des variations des climats et de l'environnement qui préoccupent fort l'humanité.

# YVONNE REBEYROL

(1) Dans la nature, l'hydrogène est fait de 99,985 % d'hydrogène i (léger) et de 0,015 % d'hydrogène 2 (loard ou deutéd'oxygène 16 (léger) et de 99,762 % d'oxygène 16 (léger) et de 0,2 % d'oxygène 18 (lourd) – à quoi s'ajoute un tout petit peu d'oxygène 17 qui n'entre pas ici en ligne de compte.

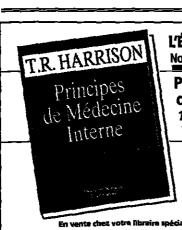

L'ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE 1992 Nouvelle édition entièrement remise à jour

Profitez dès aujourd'hui de l'offre de souscription : Prénom 1 150 FF jusqu'au 31 octobre 1992 1 400 FF dès le 1° novembre 1992

Plus de 80 nouveaux chapitres Le traité mondial de médecine interne

Médecine-Sciences Flammarion

BON DE COMMANDE à retourner aux Editions Florimorio Médecine-Sciences 26, rue Rocine - 75006 Paris

le désire recevir : **Principes de** Médecine Interne T.R. HARRISON an aux absola de sonscribéar de 1 150 FF Franco de port jusqu'a: l octobre 92. Gijoint un chique d'un montant de ....

à l'ardre de Flammarion

# **SCIENCES • MEDECINE**

# Déchets, l'expérience suédoise

Alors que la France s'interroge sur les déchets étrangers qui l'envahissent la Suède se prépare de façon originale au stockage de ses déchets radioactifs

ELCOME to the Aspō Hard Rock Laboratory». Clin d'œil et jeux de mots fortuit. L'inscription à l'entrée de ce qui sera, une fois terminé, un tunnel de 4 kilomètres de long rifongent à 500 abbut. tois terminé, un tunnel de 4 kilomètres de long plongeant à 500 mètres de profondeur, évoque, c'est vrai, le déluge des décibels d'une mélodie jouée en sous-sol pour ae pas déranger la tranquillité des habitants de la surface. En fait, n'en de tel Le HRL est un laboratoire cretisé dans un granit vieux de plus de 1,3 millions d'années et dans lequel seront analysées les capacités de confinement des formations géologiques appelées à accueillir pour l'étermité les déchets de haute activité des quatre centrales nuclèaires suédoises.

humains »

Marchan Control of State 

September 1

Captant gur of the captain The Busy Carre of Late Angelie

andens affiniales

the grands of the same of

manus pice at a second

विका क्षेत्र । व्यक्ति

JEAN VEEL

A la différence de son homologue canadien, l'URL de Pinawa, dans la province du Manitoba, le laboratoire souterrain d'Aspò ne sera pas transcomposition chimique de l'eau, ainsi compostion chimique de l'eau, amsi que les techniques de forage. Ainsi sera-t-il possible, dans les années à venir, de sélectionner, à partir des résultats obtenus, deux sites de stockage possibles. Un seul d'entre eux sera bien sir retenu. Comme l'indique Olle Zellman, le géologue maître des lieux, « le HRL d'Aspō est une répétition sénèrale ».

Situé à 350 kilomètres au sud de Stockholm, baigné par la Mer Baltique, Aspö est d'une exquise beauté que ne ternissent pas d'ailleurs les bâtiments cliniques des trois réacteurs du complexe modéaire d'Oskarshamn-Simpevarp et l'installation de stockage intermédiaire (CLAB) qui héberge, dans ses piscines bleues, ces fameux déchets de haute activité. Bien ou avant choisi parmi les plus beaux qu'ayant choisi parmi les plus beaux sites côtiers du territoire pour construire leurs centrales, les esthètes du nucléaire suédois sont soucieux de ne pas dégrader plus l'environnement. La construction du tunnel du nou-

quinzaine de kilomètres du site, qui en a besoin pour ses propres travaux.

a besoin pour ses propres travaux.

Le tunnel, large de 5,5 mètres et haut de 5 mètres, vient de franchir les 1 400 mètres et atteint la cote – 200 mètres. Encore 130 mètres et le parcours rectiligne de la «descenderie» sera terminé. Puis, il plongera à 500 mètres en deux grandes boucles coudées. Sur l'ilot d'Aspō, à la verticale de ce qui sera l'emplacement du futur «village» scientifique, apparaît un début d'excavation : le puis de l'ascenseur qui transportera jusqu'au fond du laboratoire les hommes et le matériel. L'ensemble des travaux devrait être achevé fin 1994-début 1995.

#### La participation des Français de l'Andra

Les chercheurs n'attendront pas aussi longtemps. Déjà, ils recueilleat et analysent les données fournies par une série de forages. Leur but : mieux comprendre la circulation de l'eau - le grant, milieu fissuré, étant plus com-plexe que des milieux poreux - et comparer la réalité avec les modeles comparer la réalité avec les modèles prévus. Autre point : ils veulent connaître les effets perturbateurs des techniques de forage utilisées. Tout est important car ces études sont le prélude à d'autres projets de recherche et de développement ainsi qu'à des activités de démonstration, comme le maniement des lourds containers de cuivre qui, à partir de 2010 seront chargés des combustibles irradiés produits pas les centrales suédoises.

Le HRL d'Aspö fait en quelque sorte une saite logique au projet inter-national Stripa, du nom de la mine de fer désaffectée aituée dans le centre de

Si Stripa fut un projet indépendant OCDE/AEN dont le SKB- les autori-OCDE/AEN dont le SKB- les autorités nucléaires suédoises-assura la direction et la réalisation, le HRL reste projet purement suédois auquel sont associés nombre d'organismes internationaix: le PNC et le CRIEP1 japonais, l'AECL canadien et, depuis peu, l'ANDRA français et le TVO finlandais. D'autres négociations sont en cours avec le DOE américain et le NIREX britannique. Ce qui est une excellente occasion de comparer ses propries travaux à ceux des autres. Surpropres travaux à ceux des autres. Surtout quand on n'a pas encore décide, comme c'est le cas de la France, du milieu dans lequel les déchets seront

enfonis.

L'ANDRA, qui ne dispose pas de laboratoire de ce genre, a participé aux premières phases de Stripa et continue donc avec le HRL. « Ce programme présente beaucoup de similarités avec la manière dont l'ANDRA envisage d'intervenir sur site granitique naturel. Ainsi, la modélisation des écoulements permet de confronter phusieurs écoles scientifiques. La participation au HRL nous donne donc accès au matériel et aux méthodes disponibles avec la possibilité de proposer nos propres techniques », explique Bernard Vignal, qui a déjà effectné plusieurs missions à Aspö/Oskarshamm.

Ces préparatifs, minutieux à l'extrême, résultats de vingt années d'expériences et d'études conduites un peu partout en Suède, plantent le décor de cette «générale». Toutefois, le principal protagoniste, le combusti-ble irradié, restera dans la coulisse en attendant que son habit soit fin prèt pour la première. En effet, le scénario de référence prévoit - selon la méthode dite de KBS 3 acceptée en 1984 par le gouvernement social-dé-

veau laboratoire reste ainsi tout à fait discrète. De même que les baraquements où travaillent techniciens et chercheurs attachés au projet. Pourtant, avec le percement de ce long boyan, ce sont 150 000 mètres cubes de roche qui seront dynamités et qu'il fandra déblayer. Le problème est déjà réglé : tout est vendu au port de la petite ville d'Oskarshamm, à une gentine ville d'Oskarshamm d'Oskars feront écran entre le cuivre et le silo de

Deux options sont envisagées quant à la position des silos, verticale ou horizontale, et les résultats des expehorizontale, et les résultats des expériences en cours devraient être présentées dans le courant de cette année. Egalement à l'étude, la conception de la capsule : cuivre senl ou une méthode cuivre plus acier développée actuellement par TVO en Finlande. Quoi qu'il en soit, le site, qui devrait occuper environ un kilomètre carré, abritera quelque 5500 capsules, soit les 7800 tonnes de combustibles irradiés produits par la Suède entre 1972, date du lancement du premier réacteur, et 2010, date de l'arrêt définitif du programme nucléaire prévue officiellement par la loi de 1980.

#### Un gros point d'interrogation contre le chômage

Tout cela est soigneusement expli-qué par les autorités nucléaires sué-doises du SKB qui consacrent 20 millions de couronnes par an à l'information. Pendant l'été, le SIGYN, le bateau «nucléaire» qui transporte les déchets au SFR de Forsmark – le site de stockage des déchets de faible et moyenne activité – au nord de Stockholm, a fait son habituelle touraée portes ouvertes le long des côtes pour expliquer la gestion du programme nucléaire suédois à un public pas toujours prêt à se laisser

La phase ultime de ce programme pour savoir «Qui va hériter des déchets?» se présente donc toujours sous la forme d'un gros point d'inter-

rogation qui n'attire guère les sympa-thies mais auquel il est vrai, il n'est pas urgent de répondre. Pourtant, au mois de juin, deux communes du Nord, situées en pleine Laponie sué-doise, ont fait parler d'elles pour avoir invité SKB à des réunions d'informa-tion. Le blest en parallé cest est mation. Le Nord, peu peuplé, assis sur un granit du fond des âges, est aux prises avec un chomage problematique qu'un tel chantier pourrait en partie

Les membres du groupe «d'Arje-plog», une petite localité pourtant très cosmopolite où viennent pendant l'hiver les constructeurs automobiles européens pour tester moteurs et pneus en climat froid, y ont pensé. Ce groupe est en fait une commission nommée par le gouvernement, char-gée de proposer des mesures visant à la création de nouveaux emplois lors-que fermera, en 1996, la mine de plomb de Laisvall – la plus grande d'Europe – à une quarantaine de kilomètres d'Arjeplog. Deux cent cin-quante emplois disparaîtront alors et le sort des quatre cents habitants de l'endroit est lié aux travaux de cette

Stig Modin, le responsable du groupe, a donc eu l'idée d'organiser des séminaires à Laisvall pour discuter de l'avenir de la localité et d'inviter le PDG de SKB, Sten Bjurstöm. SKB a ingé l'idée du stockage sur le site minier « intéressante», mais a souhaité étudier la question de plus près à l'automne et ne pas «s'imposer». Cela dit, la construction de ce centre de stockage donnerait six cents emplois pendant dix ans et plus de deux cents à long terme, ce qui permettrait de maintenir Laisvall en vie.

En outre, SKB a promis que la localité qui acceptera le combustible irra-dié sur son territoire aura la possibilité de dire « non » après une période de quinze à vingt ans : cette formule «réflexion » est une trouvaille des autorités nucléaires qui espèrent ainsi rendre la potion moins amère. Partout en effet où ont été effectués des forages-tests, elles se sont heurtées à la vive hostilité des habitants et des orga-

nisations de défense de l'environne-ment. Il s'agira donc d'un stockage «définitif par étapes» explique Claes Thegerström, responsable à SKB du choix des sites : « La première étape consistera à construire une installation de démonstration pour seulement 10 % du volume total, soit environ 700 tonnes de combustible. Les déchets seront conditionnès comme prévu et enfouis. Après quoi, nous examinerons les résultats et nous déciderons de continuer ou pas. Pour SKB, il semble à peu près évident que ceue évaluation sera positive...»

Pragmatisme démagogique, technique et bouclier scandinave devraient donc faire bon ménage. Mais, prudent, Claes Thegerström souligne qu'il a faut de toute façon garder la possibi-lité de sortir les capsules. Chaque génération doit pouvoir choisir». « De tout à fait neutres, nous sommes devenus favorables à la poursuite de l'étude des possibilités», constate Stig Modin du groupe d'Arjeplog. Dans sa commune, les avis sont pourtant partagés sur la question et beaucoup redoutent l'impact négatif qu'aurait la présence d'une telle installation dans une région qui mise à fond sur le tourisme.

L'image que l'on donne à l'Europe d'une «Laponie vierge» risquerait d'être sérieusement abimée, estiment ceux qui refusent la coopération avec SKB. Un référendum, serait une voie démocratique : dans ce cas, c'est à SKB d'en assurer les cours, entend-on à Arjeplog. Plus au nord, près de la frontière finlandaise, à Overkalix (9 % de chômage officiel) site déjà étudié dans les années 70, on s'intéresse éga-lement au stockage. La cellule socialdémocrate de cette commune sous régie social-démocrate a invité les experts. Mais, là non plus, pas de prise de position officielle. Seulement de vives critiques. «Le temps travaille pour nous», assure cependant Claes Thegerström.

FRANÇOISE NIÉTO

TELECOPIEURS FRANCE TELECOM EQUIPEMENTS: POUR TRAVAILLER, LE PAPIER ORDINAIRE C'EST TOUT DE MEME PLUS SIMPLE.



# Les adultes de Bonneuil

Où peuvent aller les enfants psychotiques de l'école de Bonneuil placés dans des familles lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-cing ans ?

ES responsables de l'école «expérimentale» de Bon-neuil (Val-de-Marne) parviendront-ils, comme ils le réclament, à obtenir le droit de continuer à suivre leurs patients de plus de vingt-cinq ans? Les quarante personnes qui, dans cet établissement créé en 1969 par M- Maud Mannoni, travaillent au service d'une quarantaine d'enfants et d'adolescents atteints de troubles psycho-névrotiques plus ou moins graves, psychotiques, débiles, ou antistes, attendent le verdict de leur autorité de tutelle.

Le projet de Bonneuil se situe hors sectorisation, à la marge du. système, dans le courant dit «antiychiatrique » qui s'est développé dans les années 60-70. Pour l'équipe de M™ Maud Mannoni, docteur ès lettres et en sciences humaines, psychanalyste, la non-sé-grégation, le « mélange » des pathologies, permet aux plus souffrants un effort d'identification stimulant. «Si l'on met uniquement des autistes ensemble, ce n'est pas ainsi au'ils vont commencer à parler ». explique la présidente du Centre d'études et de recherches pédagogi-ques et psychanalytiques (CERPP),

l'association loi 1901 qui gère

Le modèle thérapeutique choisi, sur les traces de Jacques Lacan, Donald Woods Winnicott (1) et Bruno Bettelheim, passe par la parole, le bien-être, le naturel. L'institution défend depuis sa création un traitement « hors les murs » de l'anormalité et, sauf exceptions, sans recours aux médicaments. Avant d'être un « cas », le jeune patient est d'abord considéré comme une personne. Sa séparation, au moins temporaire, d'avec le cercle de famille est posée en principe. «La fonction du sujet malade est bien souvent d'assurer un certain équilibre du groupe familial (il arrive que ce ne soit pas l'en-fant qui soit le plus malade) », sou-ligne M. Mannoni. Apaiser la culpabilité des parents demande « un travail de grande finesse ».

Chez un couple d'apiculteurs du village d'Evelle, près de Beaune, en Bourgogne, entre la cueillette des poires et celle des cassis, Raphaël, seize ans, a réappris à vivre. Petit zonard de banlieue, il se souvient de son arrivée à Bonneuil, quand il restait des heures perché sur un arbre, ou sur le toit. Il ne se sentait

pas comme les autres, pas débile. Sur proposition d'un membre de l'équipe, il a accepté de venir faire les vendanges, mais juste pour l'ar-gent. Il ne faisait « aucune confiance aux adultes ». Pourtant, il est resté. « Je m'suis dit : j'suis coince, alors autani m'accrocher, raconte-t-il, et à Paris, y s'en foutent des gamins » « Mon rêve, dit-il encore, c'était èduc', m'occuper des zonards. » A la rentrée, Raphaël commence un CAP de menuisier-charpentier à Dijon. «La première fois que j'suis monté sur un toit de grange, ca m'a vraiment fait des sensations, et puis mon père est maçon, ça se ressem-ble... » C'est sa mère, infirmière psychiatrique, qui avait entendu

#### Parfois, on discutait toute la soirée.

Anne et Pierre Sirot, qui ont accueilli l'adolescent pendant deux ans et demi, n'ont pas l'agrément « samille d'accueil » délivré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Ils travaillent depuis sept ans avec les enfants de Bonneuil sans avoir jamais signé quoi que ce soit. Ils sont payés sur la base d'un prix de journée forfaitaire, un salaire équivalent à quatre heures de SMIC par jour, une indemnité de congés payés et une indemnité d'entretien (soit environ 190 francs).

Au départ, les deux jeunes exploitants avouent qu'ils n'auraient « jamais fait la démarche. » C'est plutôt « le hasard », en la personne d'un ancien voisin, Gérard Chuard, psychologue à Bonneuil, qui les a conduits à tenter l'expérience. Et « pour l'exploitation, ajoute Pierre Sirot, cela donnait un but ». Sur les six enfants à problèmes qu'ils ont abrités au sein de leur foyer, ils ont essuyé deux échecs, deux gamins trop durs à supporter. Anne Sirot se remémore le passage de Priscille, leur première protégée : « Quand on rentre du boulot, qu'on entend un

grand discours sur la mort, il y a des moments où l'on craque. » Il y ent aussi Vincent, qui déplaçait tout dans la maison, au propre et au Aujourd'hui, ils feuillettent en

connaisseurs ce qu'ils appellent le « manuel de la parfaite famille d'accueil», un document de quinze pages distribué par la DDASS aux volontaires du département. Pour régulariser leur situation, ils ont passé des dizaines de coups de téléphone, attendu des heures, navigué d'un bureau à un autre. « Vous faites 20 kilomètres, et ce n'est plus le même agrément!», s'insurge le mari. L'épouse renchérit contre certains critères retenus par les services départementaux : «Le contenu du frigo, la poussière sous les tapis... Même si, parfois, la mai-son était dans un désordre incroya-ble, avec Raphaël, on discutait toute la soirée de la vie, de ses pro-

Gérard Chuard, leur interlocu-teur et ami - « On sait qu'on peut le oindre à toute heure», se rassure Anne Sirot, - vient de leur amener Franck, seize ans comme Raphaël mais un tout autre profil. Il a voyagé de Bretagne en Bourgogne dans la voiture du psychologue, sollicité au téléphone par une éduca-trice de la DDASS qui fut stagiaire à Bonneuil et qui n'avait pas de famille d'accueil disponible à cette époque de l'année, Franck raconte son parcours, et son malaise, avec un recul étonnant. Il a passé sa vie dans des institutions jusqu'à son arrivée à l'école, où il s'est décou-vert une passion, la cuisine, et un avenir, cuisinier. « J'étais incapable de poursuivre une scolarité normale avec mon histoire, dit-il. Je voulais continuer mon quotidien, éviter les contraintes, le travail. Je n'avais pas envie de changer. » Deux stages plus tard, il se sent plus sûr de lui. Ce qui ne l'empêche pas de fuguer. Les différents rapports psychiatriques le dissient pourtant « incapable de se déplacer seul dans les transports en

mmun s. Laurent, un grand jeune homme

timide aux épaules rentrées, familier des Sirot - quatre années pas-sées à leurs côtés, - fait toutes les trois semaines le voyage dans le Jura, jusqu'à Lons-le-Saulnier, où il retrouve ses parents. Du haut de ses vingt-deux aus, dans son langage où les mots se carambolent, il explique qu'à Evelle il a ramassé les poires, semé les haricots, enlevé les mauvaises herbes d'entre les framboi siers, donné le grain tous les matins aux poules, et, le 8 septembre, il commençuit une formation à l'horticulture du côté de Chalon-sur-Saône. Laurent supporte mal l'oisi-

Quand ils dépassent l'âge de vingt-cinq ans, les jeunes psychoti-ques placés en famille d'accueil par Bonneuil ne sont plus pris en charge par la Sécurité sociale. Qu'adviendra-t-il de Laurent? Les Sirot pourront-ils continuer de partager leur vio avec lui? L'entreprise est risquée, car cenx-ci ne recevront plus de salaire.

#### Vingt-cinq ans, l'âge limite

Non loin de là, chez Marie-Madeleine Seguin, agricultrice retraitée à 2000 francs par mois, le problème se posera sans tarder. Sous son alle, Emmanuel fetera ses vingtcinq printemps cette année. Passé l'âge limite, le jeune homme ne dépendra plus légalement de Bounenil et devra retourner dans sa famille naturelle. Ses parents recevront l'allocation adulte handicapé (AAH, près de 3000 francs par mois) et seront libres de la reverser à Me Seguin, s'ils souhaitent que leur fils reste chez elle.

M= Maud Mannoni est partie en guerre pour obtenir un «service de suite» pour les plus de vingt-cinq ans, qui, puisque les enfants grandissent, « existe dans les faits depuis maintenant cinq ans ». Bonneuil assume la situation grace à un « compte de solidarité». Déjà, en 1980, après avoir fivré bataille au sommet, elle avait obtenu l'annulation d'un arrêté du préfet d'île-de-France qui lui refusait l'ouverture d'un service de suite pour les 16-25 ans. Cette fois, l'ennemi à combattre est « la décentralisation ». L'institution, éclatée sur une vingtaine de départements, relève, par déléga-tion de compétence de la DDASS-Etat, de la DDASS du Val-de-Marne. Si le préfet avait autorisé ce nouveau service de suite, il aurait dû entretenir sur ses fonds propres de jeunes adultes ressortissants d'autres départements...

Dans un rapport remis en juillet 1990 (voir encadré), l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales (IGAS) exprime ses « plus extrêmes réserves sur les modalités de suivi des jeunes adultes lourdement handicapés insérés dans les familles d'accueil» et souligne que, « compte tenu notamment de l'éloignement et de la dispersion des familles d'accueil», Bonneuil ne correspond pas « aux dispositions envisagées » par un projet de réglementation « en cours d'élaboration au ministère de la santé». Les inspecteurs suggèrent ainsi à l'école. plutôt que la création d'un nouveau service, la recherche de « relais locaux». M= Mannoni ne rejette pas le conseil et considère qu'en cas d'échec « il est toujours temps d'utiliser les structures institutionnelles existantes », mais elle préfère, lorsqu'un enfant s'est inséré « affectivement » dans un milieu, lui éviter de retomber dans les méandres « anonymes » du secteur psychiatrique. Il n'y a pas si longtemps, les «ravis» ne vivaient-ils pas en paix au village?

## LAURENCE FOLLÉA

(1) On pourra lire avec intérêt le Bébé et sa mère, de Donald W. Winnicott, qui vient de paraître aux éditions Payot (150 pages, 140 francs), et l'Enfant dans sa famille. Le développement en péril, de E. James Anthony et Colette Chiland, qui vient de paraître aux Presses Univ taires de France (750 pages, 480 francs).

# La loi et l'ordre

Officiellement, « la mission de l'IGAS est intervenue à la suite de nombreuses interventions de M™ Mannoni visant à dénoncer les prix de journée jugés insuffi-sants pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l'École et de nature – selon elle – à mena-cer l'existence même de l'institution. » Visiblement irritée par l'achamement de M= Maud Mannoni à défendre en haut lieu l'École expérimentale de Bonneuil, et soucieuse de contrôler l'affectation des deniers publics qui lui sont accordés, l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales (IGAS) a enquêté sur le fonctionnement de l'École entre décembre 1989 et avril 1990.

Le rapport met au jour un nombre important d'irrégularités de gestion. Malgré un budget jugé a relativement modeste », l'assosources essentiellement basées sur la participation des parents. et surtout, un manque de transparence financière. M= Mannoni explique que, lusqu'alors en effet, les comptes étalent tenus rsur le cahier d'une ménagère». Les autres observations vont de la sur-représentation du personà l'absence de budget prévisionnel, en passant par l'irrégularité du statut de certaines familles d'accueil, les «lourdes responsa-bilités » confiées aux stagiaires, l'illégalité des stages effectués

par les mineurs au regard de l'Inspection du travail, Bonneuil s'est, depuis, octroyée l'aide d'un commissaire aux comptes et a remis peu à peu de l'ordre Les structures de l'institution

ont certes un statut juridique (un hôpital de jour de vingt-six places avec six appartements therapeu tiques pour l'internat, et un service de placement familial de dix places, tous deux agréés établisparfois difficile de «faire tenir» une expérience marginale dans un cadre légal, qui, par définition, ne la prévoit pas.

La mission estime d'ailleurs que « l'Ecole a exercé un rayonnement considérable sur le secteur de l'enfance inedaptée », que le projet «a inspiré de nombreuses autres expériences engagées depuis en France». Reste un contentieux à régler : e les relations conflictuelles avec la tutelle ». Même si, en conclu sion, les inspecteurs de l'IGAS constatent que « les responsables de l'association et les services de tutelle ont été vivement incités par les membres de la mission à trouver la voie d'une collaboration fructueuse sur un objectif partagé en commun ». l'affrontement dure depuis plus

Un entretien avec M. Jacques Testart Etats, le besoin sécuritaire ou la demande de confort des habitants « Dans votre ouvrage, vous des pays industrialisés, etc. Paiou-

décrivez dans le détail, souvent brillamment, des scénarios eugéniques inquiétants. Vous vous installez souvent en situation de procureur. Mais au terme de votre réquisitoire, vous ne formulez quère de propositions. Pourquoi? - Il faut être simple. Je n'ai

aujourd'hui qu'une seule proposition à formaler. Il faut interdire à l'échelon mondial le diagnostic cénétique sur les embryons

- Vous souhaitez donc ainsi interdire à des couples directement concernés par une affection héréditaire la possibilité de ne pas donner naissance à des nts malades?

- Mais non, absolument pas. Le diagnostic prénatal et l'avortement thérapeutique suffisent à répondre à ce problème. l'ajoute qu'avec la multiplication des sondes géné-tiques, le diagnostic prénatal va se perfectionner. Il y a une forme d'autocontrôle, de mise en responsabilité puisque cette technique est proposée à des femmes enceintes, à des couples qui attendent un enfant déjà in utero. Je sais que l'on m'accuse parfois d'adopter ici une position judéo-chrétienne... Or, ni la souffrance ni la rédemption ne m'intéressent. Il se trouve toutefois que lorsqu'on a à souffrir, on fait attention et qu'à cet égard, l'avortement thérapeutique ne peut déboucher sur l'engénisme.

- Vous estimez donc qu'en interdisant à l'échelon mondial le diagnostic génétique préimplantatoire, on parviendrait à prévenir l'installation de cet « eugénisme démocratique » que vous craignez?

- Je pense qu'on en réduirait considérablement la portée. Il s'agit d'un enjeu considérable qui dépasse les couples et les familles a priori concernées et qui engage les générations à venir. Il s'agit d'un enjeu d'espèce. Dans ce domaine, tout converge : les intérêts économiques, l'orgueil des

terai que l'eugénisme n'est qu'une forme particulière du racisme, c'est-à-dire une forme de peur de la différence, une peur de l'autre. Je suis, pour ma part, persuadé que l'on peut démocratiquement choisir une conception de l'espèce humaine contraire à la civilisation. On peut choisir la barbarie des lois naturelles et, grâce à la technique, mettre en compétition nos enfants dès la fécondation. Comme un libéralisme biologique...

Quelle est la position du Comité national d'éthique quant au diagnostic génétique préimplantatoire?

- Ce Comité avait, en 1986, institué un moratoire de trois ans fondé sur une série de puissants arguments éthiques et philosophiques. En 1990, le même Comité a confirmé son moratoire mais de façon beaucoup plus timorée et, à mes yeux, beaucoup plus choe, en expliquant « qu'en l'état actuel des techniques o, il n'était pas favorable à de tels travaux, ce qui revient à dire que l'éthique est modifiable en fonction des techniques. C'est une position à mon sens totalement permicieuse.

- La force de votre analyse tient en partie au fait que vous êtes un scientifique impliqué professionnellement dens les cherches sur la physiologie de la reproduction. Vous avez aussi à ce titre une position quelque peu schizophrénique. Comment pervenez-vous à concilier ce qui de l'extérieur apparaît comme totalement contradictoire? Avez-vous ou non arrêté de « chercher » comme vous nous l'aviez déclaré il y a six ans (le Monde du 10 septembre 1986) 7

- [] y a six ans, je vous disais one j'arrêtais de chercher là où la médecine prédictive rencontrait la médecine procréative. C'est à cet endroit qu'il fallait, qu'il faut tou-jours, mettre une barrière très nette. Sur ce point, je n'ai pas varié et jamais je ne participerai à de tels travaux. Je dirige aujour-d'hui une petite unité de l'IN-SERM qui travaille sur un modèle tation la mise au point d'un vaccin contraceptif pouvant être utilisé chez l'homme et chez la femme, un vaccin peu collteux, efficace et réversible. Je pense qu'il v a dans le champ de la physiologie de la reproduction de très nombreuses recherches possibles et passion-

#### Le marché ne fait que commençer»

On parle depuis plusieurs années déjà de légiférer dans le champ de la bioéthique. Un pro-jet de loi devrait, si l'Elysée ne s'y oppose pas, être soumis aux mentaires lors de la prochaine session. Quelle analyse faites-vous de la partie de ce projet relative à la procréation

- Ce projet de loi ne parle pas de l'embryon et le diagnostic géné-tique préimplantatoire n'y est pas évoqué. De deux choses l'une, soit on pense que le problème sera abordé plus tard, soit on estime qu'il est traité dans la partie du texte qui régit le diagnostic prénatal. Si tel était le cas, si le législateur estime que le diagnostic préimplantatoire n'est qu'un cas particulier du diagnostic prénatal, je ne suis pas d'accord.

» Je ne crois pas non plus à la solution qui consisterait, pour contrôler l'usage de cette technique, à ne donner l'agrément qu'à quelques équipes spécialisées. Le marché de la génétique ne fait que commencer et les généticiens euxmêmes comprennent qu'ils ne maîtrisent pas et maîtriseront de moins en moins ces procédés. On ne peut pas non plus envisager une éthique hexagonale. Il faut une prise de conscience généralisée et interdire le diagnostic préimplantatoire à l'échelon mondial

~ Peut-être y a-t-il dans l'ac-ceptation tacite du diagnostic génétique préimplantatoire le refus, inconscient encore, de se priver d'une technique qui permettra eux familles et aux nations d'obtenir des enfants « de meilleure qualité ».

- Peut-être... Si je savais que le diagnostic pré-implantatoire se bornerait à ce qu'il est convenu

aujourd'hui d'éliminer durant la grossesse par le diagnostic prénatal et sur lequel tous les généticiens et serais pas contre. En revanche, ie suis opposé aux débordements inévitables, à l'élimination d'embryons porteurs d'anomalies mineures. Je refuse que l'on mette une étiquette sur un enfant avant même qu'il soit né, qu'on lui crée un sort insupportable, qu'on lui enlève finalement la liberté d'être ce ou'il est. .

▶ Je yeux aussi combattre l'idée répandue par quelques historiens. quelques généticiens et beaucoup de gynécologues qu'il n'y a pas de risque d'eugénisme tant qu'on est dans un système démocratique. L'eugénisme est une théorie d'amélioration de l'espèce humaine de « Drogrès » qui ne nécessite pullement un régime nazi.

- Vous êtes donc contre l'amélioration de l'espèce

- Mais que veut dire améliorer l'esnèce? Sera-t-elle « améliorée » si tout le monde est blond avec des yeux bleus? Tous les généticiens savent à quel point la diversité génétique est quelque chose d'essentiel et personne ne peut prévoir quelles caractéristiques seront les plus utiles dans le monde ou

> Propos recueillis par **JEAN-YVES NAU**



20 ans de sa vie ! L'ENCYCLOPÉDIE ANALYTIQUE DES CHAMPIGNONS Un énorme travail de Jacques Montégut, vous donne une chance sérieuse, sans être Mycologue de reconnaître les Champignons, parmi 1600 espèces, car il les a analysés sur le plan de leurs caractères morphologiques et ensuite classés en fonction de la présence ou de l'absence de ces caractères. Répartis dans 7 grands groupes, empinquement constitués, 205 INTERCALAIRES portent les analyses de 2350 Espèces dont 1600, parmi les plus répandues, sont présentées, en sus, avec photos couleurs, descriptifs complémentaires, sigles et mots clés. Prix 1 800 F TTC et franco en 2 Volumes ; format h. 32,5 x 24,5 cm, 1114 pages, 4,800 kg, couverture en dur et dorure à chaud. Commande à : S.E.C.N. - BP 39 - 78630 ORGEVAL Veuillez me faire parvenir l'ENCYCLOPEDIE ANALYTIQUE **DES CHAMPIGNONS** 

La MYCOLOGIE est une Science tellement complexe que tous

les ouvrages réalisés ne sont concus, que pour faire connaître

Car pour « les reconnaître, les identifier », parmi les 1600

espèces les plus répandues, il faut y avoir consacré au moins

au Public. « l'existence de divers Champignons ».

Ci-joint mon chèque de F. 1 800 La CASSETTE VIDEO, VHS, 3 heures ...... 427 F Acquise avec l'ENCYCLOPEDIE ANALYTIQUE ... 180 F

Nom: ..... Prénom: ...... C.P. ; ...... Commune : .......

Présentation (140 g.) Ci-joint mon chêque de 35 F déductible sur mon achat eventuel de l'ENCYCLOPEDIE. (Il s'agit d'éléments de I'ENCYCLOPEDIE.)

☐ Je désire d'abord recevoir votre Documentation-

Accueil des nouveaux professeurs, soutien individualisé aux élèves, partenariats locaux, l'équipe de la Grande-Borne, à Grigny, tente d'échapper à la fatalité de l'échec

N ne visite plus la Grande-Borne. La ville-décor à taille humaine, révée par l'architecte René Ailland à l'aube des années 70, conçue comme un vaste terrain d'aventure avec ses oiseaux de béton à escalader et ses portraits de Rimbaud peints sur les facades, vicilité dans son coin, oubliée. Il y a vinet années portraits années par les facades, vicilité dans son coin, oubliée. Il y a vinet années contoint acceptair a vingt ans, ses contours arrondis et son géant à demi enfoui dans le sable, son cadran solaire et ses dunes pavées ont fait la «une» des magazines et des revues spéciali-

Mais aujourd'hui? Les immeu-bles se dégradent, les commerces ferment les uns après les autres, les ferment les uns après les autres, les pigeons de béton sont envahis d'herbes folles. Surtout, la cité reste une enclave, triangle isolé du monde, bordée par deux voies rapides et par l'autoroute A 6, qui coupe Grigny en deux. Le village comptait deux mille habitants en 1970, ils sont plus de vingt mille aujourd'hui, rien qu'à la Grande-Borne. L'immense cité est un îlot, un dortoir, une ville sans centre. Les bus s'y arrêtent à peine et les Les bus s'y arrêtent à peine et les des ous sy arretent a penne et les équipements sociaux, promis il y a vingt ans, ne sont jamais sortis de terre. C'est, enfin, une ville pauvre qui n'abrite que des pauvres, beaucoup de femmes seules et de familles nombrenses d'origine étrangère. Et une ville jeune puisque 48 % de la population a moins de dix-neuf ans.

La Grande-Borne n'attire plus les visiteurs. Mais les dix-huit professeurs fraichement nommés au colège Jean-Vilar jouent quand même les touristes. Depuis deux ans, le jour de la rentrée, M. Yves Furet, principal du collège, directeur de la zone d'éducation prioritaire (ZEP) et maire-adjoint (FS), affrète un car et offre à «ses» nouveaux une et offre à «ses» nouveaux une rapide plongée dans la cité. Succès garanti quand ils se prétent au jeu : l'an dernier, cinq on six seulement sur une vingtaine avaient été du voyage. Cette année, ils sont tous là : dix-huit nouveaux profs sur les cinquante-deux qui se partagent les neuf cents élèves du collège. M. Furet ne se plaint pas : certaines années, au collège comme dans les écoles primaires de la ZEP, c'est la moitié des enseignants qui partent et qui sont remplacés.

## Résignés à jouer le jeu

Les «nouveaux» de l'année sont jeunes, sans expérience et pas fran-chement ravis de se retrouver là, même s'ils s'attendaient plus ou moins à «tomber» sur un collège difficile. Attentifs, vaguement inquiets, ils arpentent les placettes de la cité sous la houlette du chef de projet de développement social de la ville, M. Pichon. Ce dernier raconte : les trois mille huit cents logements sociaux qui changent d'occupants en moyenne tous les trois ans, le pont unique sur l'autoronte qui relie la cité au reste de la ville, l'insalubrité des appartements qui se dégradent, le réseau associa-tif en panne.

La cité de la Grande-Borne et le collège Jean-Vilar ne font qu'un. collège Jean-Vilar ne font qu'un, respirent au même rythme, abritent les mêmes enfants, sans frontière nette hormis les grilles du collège et la coupure symbolique que l'équipe d'enseignants et d'éducateurs s'efforcent de maintenir. Même origine, même cité: il n'y a aucun brassage social. Les deux éducatrices qui travaillent à mi-temps à l'intérieur du collège – une caractéristique unique en France – le disent bien: « Le collège pour les gamins de la cité, c'est une deuxième maison. Ils font deux cents mètres à peine et lls sont en classe, ils ne changent jamais d'univers. Quand ils sont exclus du collège pour un jour ou deux, certains reviennent en permanence. Les disputes, les bagarres ou les conflits familiaux se règlent indifféremment dans le collège ou dehors. »

Connaître la cité, savoir s'y repé-

Connaître la cité, savoir s'y repérer est une nécessité vitale. Or, chez les enseignants, quatre «anciens» du collège seulement, en plus du principal, habitent Grigny. Ce jeune prof d'histoire-géo qui entame vaillamment sa troisième année d'enseignement ne cherche pas à le dissimuler : il a flippe ». Enseignant dans un lycée du Val-de-Marne mais habitant l'Essonne,

teur anprès des étudiants latinistes de Paris-IV. « Je vais apprécier le changement, c'est sûr », souffle-t-il. Il se rassure : il doit faire quet sur la rentrée des enseignants et l'accueil des nouveaux. deux heures de grec et ne devrait pas avoir les élèves les plus diffi-ciles. « Et puis, le collège est neuf et propre. » De toutes façons, il attend, il espère, être à nouveau nommé à l'Université en octobre. S'il s'en va, un maître auxiliaire le remplacera.

«Sur le papier, explique le principal, tous nos postes sont pourvus par des titulaires. Mais, en cours d'année, nous voyons défiter une bonne dizaine de maîtres auxiliaires. »

Comme tous les collèges, Jean-Vilar, a son lot d'accidentés, de profs qui craquent ou de congés de iongue durée. En ce jour de pré-ren-trée, chacun sait, par exemple, que M. T... aura juste le temps d'entre-voir ses élèves. Depuis deux ou trois ans, on ne sait plus très bien, il assiste à la journée de pré-rentrée, écoute poliment le discours du écoute poliment le discours du principal et déjeune avec ses collègues, passe au collège un jour ou deux, puis disparaît... jusqu'à la rentrée suivante. Dépression. On fait avec et le rectorat dépêche un

# Le commissaire

Les profs craquent-ils davantage à la Grande-Borne qu'ailleurs? Dif-ficile à dire. Dans le collège, on ncue a cure. L'ans le couege, on parle à mois couverts des cinq ou six prois qui, l'an dernier, ont en du mal à passer le cap des premières semaines. A la demande des élèves ou des professeurs, les deux éducatrices peuvent d'ailleurs intervenir dans les classes pour casser des tensions, résoudre un conflit, un pro-blème de racisme. « Dans un codège comme Jean-Vilar, explique M. Furet, il y a une solidarde entre les professeurs qu'on ne retrouve sans doute pas ailleurs. Nous avons un noyau dur d'enseignants qui sont icl depuis dix ans ou plus. J'essaie, le plus possible, de m'appuyer sur

Yves Furet met effectivement le paquet sur la rentrée des enseignants et l'accueil des nouveaux. Réduite à la portion congrue dans la plupart des collèges, la journée de pré-rentrée est ici un moment-clé. Au menu, outre la visite de la Grande-Borne pour les nouveaux enseignants, une assemblée générale de tous les personnels, un repas pris en commune et des rémnions en en commun et des rénnions en petits comités, par disciplines. Dans la salle polyvalente du collège, le proviseur est au micro. A sa droite, les deux conseillers d'éduca-tion du collège, le principal-adjoint et le directeur de la SES (section d'éducation spécialisée) qui accueille une soixantaine d'élèves.

A sa gauche, M. Guy Vaney, commissaire divisionnaire et M. Patrick Leseur, sous-brigadier et ilotier dans le quartier. Dans le cadre des mesures annoncées en mai dernier par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur (le Monde du 27 mai), a département de l'Essenne a été le département de l'Essonne a été déclaré zone pilote pour les pro-blèmes de sécurité dans les établissements scolaires (le Monde du

Reste que, dans une assemblée de professeurs, la présence d'un poli-cier en tenue, fîlt-il un simple flotier, détonne. Le commissaire voudrait rassurer mais visiblement il inquiète : « C'est la première fois en trente ans de carrière qu'il m'est donné d'assister à une rentrée de professeurs, lance-t-il. Sachez bien que tout ce que vous faites, en bien que tout ce que vous faites, en bien comme en mal, nous le récupérons ensuite. » Malaise. L'assistance ondule. « Quelle horreur! On fait ce qu'on peut», murmure une enseimante « C'art cela c'art paule. inte. «C'est cela, c'est nous les profs qui sommes responsables», souffle une autre.

Le retour sur un terrain plus familier, la distribution des emplois du temps, ramène le calme. Chaque prof a sa petite chemise, distribuée

Moi, JE METS LES ÉLEVES À Problèmes devant, les défaudrisés

> avec gravité par le principal-adjoint qui précise en préambule : « Quinze d'entre vous m'ont réclamé d'être déchargé de cours le lundi et treize le vendredi. Il n'y a pas de miracle, certaines journées seront chargées.» Grincements dans les rangs: trop de niveaux différents, trop d'heures supplémentaires surtout, « Moi qui doit quinze heures, on m'en a collé dix-neuf», peste une agrégée de let-

MIZIN

Le principal a obtenu, pour cette année, quatre-vingt-onze heures supplementaires, soit l'équivalent de cinq postes. Bon gré mai gré, chaque enseignant en assure au moins deux, parfois quatre. Mais c'est la seule façon, explique le

principal, d'assurer l'aide au travail personnel ou les cours en demigroupe qui touchent toutes les classes du collège. Yves Furet ne le cache pas : les résultats scolaires de la plupart des élèves sont « désespérants ». D'où un arsenal pédagogique impressionnant : groupes de niveaux, quatrième d'aide et de soutien, actions spécifiques sur l'orientation auxquelles participent des enseignants volontaires, etc. Sans oublier une sensibilisation aux problèmes de santé, des classes patrimoine, l'onverture à l'intérieur du collège d'ateliers vidéo accessible aux habitants et des séminaires de formation des élèves-délégués. A Jean-Vilar, les fameux 80 % au pac

font sourise: un gros tiers des élèves accède en classe de seconde, soit deux fois moins que la moyenne nationale. Et les enseignants ne font pas preuve d'une sévérité excessive, bien au contraire, puisque la moitié de ces jeunes qui s'embarquent dans des études longues se cassent la figure dès l'année suivante. A la sortie du collège, un élève sur trois a déjà deux, voire trois ans de retard.

#### On rêve d'une tête de classe

"Contrairement à ce qu'on ima-gine, tient à souligner Odile Mau-reille, professeur d'anglais depuis douze aus au collège, ce qui est le plus difficile à vivre pour nous, les profs, c'est le faible niveau des élèves. C'est usant, au bout de quel-que ganter on "calue de market. ques années, on n'a plus de repère on rêve de retrouver une « tête de on reve de retrouver une a tete de classe». La violence des élèves entre eux, les problèmes de discipline, le bruit ou les bagarres sont bien réels. Mais avec le temps, on apprend à faire face. Pour le reste, en revanche...»

« Si faibles soient-ils, les résultats ne se dégradent pas et c'est déjà un exploit », corrige le principal bien décidé à soutenir le moral de ses troupes. Les résultats au brevet des collèges sont dramatiquement bas (38 % de reçus à la dernière ses-sion), c'est vrai. Mais l'introduction de l'allemand, du latin puis du grec a permis de constituer un petit pôle d'excellence. Les résultats ne sont guère brillants? D'accord. Mais aucun jeune n'est à la rue en sor-tant de troisième. « Pour moi, c'est un progrès essentiel, insiste le prin-cipal. Tous les élèves qui ont été refusés en seconde cette année ont trouvé une place dans un lycee professionnel. Il y a deux ou trols ars, 30 % au moins passaient directe-ment du collège à la mission

**CHRISTINE GARIN** 

# es facs hongroises. jouent l'Europe

Pour accélérer la modernisation et la démocratisation de son enseignement supérieur, Budapest attend beaucoup de l'aide de la CEE.

de notre envoyé spécial

UPERBE, rutilante, impavide, la statue de Karl Marx
veille toujours sur le grand
hall solennel de l'université
de sciences économiques
de Budapest. Etudiants et professeurs croisent, sans un regard, le
père du Capital que personne, semble-t-il, n'a songé à déboulonner. Il
est vrai qu'après trois années de
changements amongés mais seulechangementa amoncés mais seule-ment esquissés, trois années d'es-poirs, de désenchantements et de pesanteurs quotidiennes, la commu-nauté universitaire hongroise a d'autres soucis en tête.

Survivre tout d'abord. «Le gouvernement nous donne à peine assez d'argent pour johndre les deux bouts. Quand le budget alloué par le ministère de l'éducation augmente de 5 à 10 % et l'inflation de 35 %, il de 5 à 10 % et l'inflation de 35 %, il devient urgent de trouver de nouveilles sources de financement, de nouveilles sources de financement, de nouveille M. Jozef Ternesi, directeur du centre d'études internationales de l'université d'économie. Rien n'est moins évident, pourtant. L'aide des entreprises, par l'intermédiaire de fondations ou de contrats de recherche reste des plus hypothétiques. «Pas encora assez mûr», note laconiquement M. Ternesi. Quant à l'instauration de droits de scolarité pour les étudiants, elle est scolarité pour les étudiants, elle est l'objet, depuis dix-huit mois, de débats laborieux dans le cadre de l'interminable discussion sur le projet de loi réformant l'enseignement supérieur. « Ce. serait très difficile d'un point de vue social», souligne

Enseignant dans un lycée du Valde-Marne mais habitant l'Essonne, il a souhaité se rapprocher de son domicile mais il n'avait pas imaginé être nommé à la Grande-Borne. « Si l'avait su, je serait resté où l'était » avoue-t-il.

Richard, son collègue de lettres classiques, est résigné à « jouer le jeu ». Sans enthousiasme. Il a fait ses premières armes dans l'enscignement supérieur, comme moni-ses premières armes dans l'enscignement supérieur, comme moni-

de cours à l'université est payée part. L'objectif proclamé de tous 300 forints alors qu'ellé est payée côtés est de doubler le pourcentage 2000 forints dans l'une des écoles d'étudiants d'ici à l'an 2000. de management privées qui se sont de management privées qui se sont créées depuis trois ans. On a beau-coup de mal à garder nos jeunes profs brillents. La plupart essaient de travailler dans le privé ou de par-tir à l'étranger. » tir à l'étranger.»

#### Le **че**лоп du « numerus clausus »

Même constat du côté des étudiants. Selon Agota Scharle, repré-sentante étudiante à Budapest, 70 % d'entre eux travaillent en dehors de leurs études, monneyant au mieux leur connaissance des langues étrangères ou de l'informatique, « Mais il devient de plus en plus difficile de trouver un job à la sortie de l'université ».

Difficile dans ces conditions de préparer l'avenir, de repenser et de moderniser de fond en comble un moderniser de fond en comble un système d'enseignement supérieur corseté et enkylosé par quarante ais de régime communista. Engagée depuis près de deux ans, la réflexion piétine, malgré les déclarations d'intention du ministère de l'éducation, de la Conférence des recteurs d'université et de l'Union des étudiants. Le projet de réforme qui devait, à l'origine, être discuté au Parlement à l'automne 1991, puis au printemps 1992, n'est toulours au printemps 1992, n'est toujours pas boucle, après quatorze moutures et des mois de controverses.

Il est vrai que les enjeux sont considérables. Protégées depuis plusieurs décennies per une sélec-tion draconienne à l'entrée, les vingt-cinq universités hongroises n'acqueillent aujourd'hui que 41 000 fitudiants, auxquels s'ajoutent les 35 000 étudiants des cinquante (collèges) d'enseignement supé-neur débouchant en trois ans sur une formation professionnalisée. Au total, 10 % seulement d'une géné-ration accède à l'enseignement supérieur et tout incite à ouvrir beaucoup plus largement les portes : la pression sociale, d'une part, les besoins en cadres qualifiés, d'autre

d'étudiants d'ici à l'an 2000.

Mais à peine fixé, il est assorti d'innombrables réserves. « Les universités seront libres d'accueillir plus d'étudiants que le numerus clausus fixé par le conseil de l'enseignement supérieur. Mais dans ce cas, elles seront obligées de réclamer des droits de scolarité», précise M. Istvan Bakos, directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation. De son côté, M. Szilard Sasvari, jeune député de l'oppo-sition (FIDESZ) et président du sous-comité parlementaire pour l'éducation, souligne qu'il importe en premier lieu de « préserver le niveau et de renforcer l'efficacité du système éducatif. Si nous augmentons le nombre d'étudiants, il faudra renforcer la sélection à l'intérieur de l'uni-

## Un universitaire pour cing étudiants

L'écho n'est guère différent chez les universitaires. M. Jeno Bardos, doyen de la faculté de langues étrangères de l'université de Vesz-prem, dans l'ouest du pays, est sans ambiguité. Augmenter les effectifs, peut-être, « mais à condition qu'une proportion importante des étudiants s'oriente vers l'enseignement supérieur court, et ne vienne pas remettre en cause la qualité de notre enseignement universi-taire». Les étudients eux-mêmes sont trés partagés. «Ce ne sereit pas correct de notre part, alors que nous sommes à l'université, de gar-der les portes fermées pour les autres », admet ainsi Steve, étudiant en biologie à l'université de Debrecen, dans l'est du pays. Mais, pour un de ses camerades, «il n'est pas possible d'imaginer un étudiant supplémentaire à l'université Kossuth. Il n'y a plus de place et pas de fric.».

> GÉRARD COURTOIS Lire la suite page 20 75002 MBS Prétérance: Q PARS Q STRASBOURG

# **AMERICAN CENTER LANGUAGE PROGRAM** Cours d'américain

Par des professeurs américains.

Pour enfants, adolescents, étudiants, et adultes.

- Conversation / l'Amérique en v.o. • Kids' English / Teen Talk
- TOEIC / TOEFL

51, rue de Bercy 75592 Paris cedex 12 Tel: (1) 44.73.77.77

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

# MASTER COMMUNICATION GLOBALE

# Admissions:

Les étudiants niveaux DEUG, DUT, BTS, Licence, Maîtrise peuvent intégrer le 2 des Cycle d'Etudes de l'Institut Supérieur de Communication et Publicité.

3<sup>ème</sup> année de Spécialisation :

- MADE: Marketing Direct et Editions Publicitaires - CHEPAM: Chef de Publicité Agences/Médias - REPPI: Relations Publiques, Relations Presse,
- Promotion et Incentive
- REPCOL: Relations Publiques Collectivités locales COMEN: Communication d'Entreprise, Relations Presse

4 ma année: Master en Communication: INFORMATIONS, ENTRETIEN: 44 64 80 84

| PARIS                                                                                                                             | IIIIE ST                                        | RAS                               | ROLLR               | GIYO                        | _ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| Demonda de                                                                                                                        | Conformation i lei Information von concernation |                                   |                     |                             |   |
| Expans gineamen q                                                                                                                 | Nom:                                            |                                   | ert cz metranego br | COLUMN CASE TARRETE DEL MES | - |
| PARIS  Demonds de  demonds de  demonds de  principa i schourser à  I S C U M  POSSERIER POPE  25 Ties  Choule l'iller  FSR2 PARIS | Prénom :<br>Adresse :                           |                                   |                     |                             | _ |
|                                                                                                                                   | Tél :                                           |                                   | Année Nais          | sance :                     | _ |
|                                                                                                                                   | Nivezzu d'atudes ; 2<br>Préférence :            | Secondaire<br>CLIPARIS<br>PLIVOIN | O Terminolo O INTE  | •                           |   |



**BRITTING** (42

. 4 . . . . . . .

Her Seinerin

and the second of THE PARTY AND TH

(Award Sept. This is a

\*\*\*\*

. Nous étes aires

The second second

ভাৰত প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে বিশ্বস্থা কৰিছে কৰি

A PAGE A

racing the North

Mary House Sep

🕶 sigli epos (No.

**建筑 李维 "秋"** 四

59: 31 to 3.1 to

Bally Mr. E. Harriston, Adv.

day gare y a librar.

(機能は)発達する (神・生)

Agent of Davids for

CONCOURS 1993. La Bulletin officiel de l'éducation nationale du 3 septembre publie l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation des concours de recrutement d'ensei-gnants (egrégation, CAPES, CAPET, etc.) pour la session de 1993. Les inscriptions pour tous les concours seront ouvertes du mercredi 16 sep-tembre au jeudi 12 novembre. Toutes les inscriptions se feront par la voie du Minitel et le 60 publie le code des services télématiques de chaque aca-démie. Quant au calendrier des épreuves écrites des principaux concours, il s'échelonners, selon les disciplines, du 23 mars au 2 avril pour les CAPES (externe) et du 19 au 30 avril pour les agrégations

ERASMUS. Le nombre d'étudiants français concernés en 1992-1993 par le programme européen ERAS-MUS permettant de séjourner dans des universités de la Communauté sera de 15 138, sur un total de 90 000. Avec 203 des candidats au départ, les Français sont les plus nombreux à se déplacer : ils repré-sentent 20 % des candidats au départ. Leur préférence va aux univer sités britanniques, où un sur trois choisit de se rendre.

CRMATION. Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) et la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale proposent aux formateurs des personnels du système éducatif, aux futurs enseignants et chefs d'établissement un ensemble de cinq documents de description et

l'école, l'échec scolaire, l'orientation, les enseignants et les relations de l'école et de l'emploi. Un bon outil.

► Connaissances du système éducatif. CNED, BP 500, 92171 Vanves Cedex. Tél : (1) 48-48-91-62, 600 p., 380 F.

UP. Les instituts universitaires pro-fessionnalisés (IUP) délivreront huit diplômes nationaux à caractère scien-tifique et sept diplômes nationaux concernant le secteur tertiaire. Leurs dénominations sont définies par un arrêté publié au Journal officiel du 22 août. Ce texte complète la mise en œuvre du titre d'ingénieur-maître délivré par les IUP.

VIGRATIONS. L'association Génériques, qui veut promouvoir la connaissance des migrations en France et en Europe, vient de créer un prix destiné à récompenser une thèse de doctorat ou un travail inédit de recherche syant pour objet l'his-toire des étrangers. Ouvert aux cher-cheurs de toutes les disciplines et doté d'une somme de 50000 F. ce prix sera décerné par un jury présidé par M. René Rémond, président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), et composé d'historiens et de chercheurs spécialisés. Les manuscrits doivent être adressés, en deux exemplaires, avant le

▶ Génériques, 10, rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris. Renseignements au 47-00-93-27.

SYNDICAT. L'Ecole libératrice, organe du Syndicat national des instituteurs (SNI-PEGC), fait des petits et s'offre un léger lifting. Ce syndi-cat ayant choisi, le 24 juin dernier, de se transformer en Syndicat des seignants et de couvrir l'ensemble du champ éducatif de la mater-nelle au lycée, il fallait bien traduire, à travers le journal, cette brutale métamorphose. Le numéro un de l'Enseignant est paru le 9 sep-tembre. Chaque livraison comprendra, désormais, quatre éditions différentes consacrées aux lycées et collèges, aux enseignants du technique, aux instituteurs et aux profes seurs d'éducation physique. La présentation du journal n'a guère été modifiée et les instituteurs devraient sans problème retrouver leurs habi tudes. Quant aux autres ensei-gnants, il reste à les séduire et, sur-tout, à les faire adhèrer au nouveau

# L'université des Douze à petits pas

Au-delà de leurs particularismes, les systèmes d'enseignement supérieur de la Communauté européenne affrontent les mêmes défis

ARMI les institutions qui existaient dans le monde occidental en 1520, seules quatrevingt-cinq subsistent aujourd'hui sous une forme encore reconnaissable; on y trouve l'Eglise catholique, les Parlements de l'île de Man. d'Islande et de Grande-Bretagne, quelques cantons suisses... et soixante-dix universités » (1).

C'est le paradoxe de l'Europe des universités. Unis, tout au long du Moyen Age, par une culture et une langue – le latin – communes, brassant étudiants et savants sans souci des frontières, elle a « précèdé de près de cinq siècles l'Europe économique et politique ». Dans le même temps, pourtant, de la Sorbonne à Oxford, de Louvain à Bologne, de Heidelberg à Coimbra ou de Delft à Prague, elle a fait naître des institutions depuis longtemps emblématiques de traditions, de langues, de sensibilités natio-nales. Au point que l'Europe des universités apparaît, aujourd'hui, comme un puzzle impossible fait de centaines d'institutions, de dizaines de diplômes différents, de cursus apparemment inconciliables et de partici larismes insurmontables.

#### Article 126 du traité de Maastricht

Il a'est donc pas vraiment surprenant que l'enseignement supérieur et plus largement l'éducation aient été absents du traité de Rome de 1957. Il y a trente-cinq ans, la communauté universitaire, jugée trop soucieuse de cultiver ses différences, avait été lais-sée à l'écart de la Communauté suropéenne. Et il aura fallu attendre 1992 et le traité de Maastricht pour qu'elle y fasse officiellement son entrée, au moment même où les universités des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE, Suède, Norvège, Islande, Suisse et Autriche) multi-plient les échanges avec leurs partenaires de l'Europe des Douze et où les universitaires d'Europe centrale et orientale se tournent vers l'Europe de l'Ouest pour renouer des liens rompus par quarante ans de confimunisme.

L'article 126 du traité de Maas tricht témoigne d'une double ambition : encourager la coopération en matière d'éducation, de façon pro-

gressive et pragmatique, à l'image des initiatives lancées dans les années 80 (programmes d'échanges Erasmus et Comett notamment); mais ne pas brusquer les évolutions, ne pas chercher à harmoniser brutalement des politiques et des situations très diver-sifiées.

« La Communauté, souligne-t-il, contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en approvant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système èducatif ainsi que leur diversité cultu-relle et linguistique.

» L'action de la Communauté vise

développer la dimension euro-péenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;

favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance acadé-mique des diplômes et des périodes d'études;

- promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation

des Etats membres; favoriser le développement des

échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs; encourager le développement de l'éducation à distance.»

Cette prudence de la démarche, ce souci de ne pas braquer les sensibilianalyse réaliste. A défaut de diplômes uns, les universités européen ont des problèmes communs. Elles sont toutes, à des degrés différents et sons des formes diverses, confrontées à quatre défis majeurs à l'horizon de l'an 2000. Mieux vaut favoriser cette prise de conscience et susciter, dans la foulée, des partenariats tous azimuts et tout terrain.

En premier lieu, tous les systèmesd'enseignement supérieur de la Com-munauté sont en pleine crise de croissance, maigré la stagnation ou la baisse démographique. On comptait 3,5 millions d'étudiants dans les

douze pays de l'actuelle Communauté en 1970; ils étaient 5,3 millions en 1980, et le flot est monté jusqu'à 6,75 millions en 1990. Bref, si les rétiples, «l'Europe vit aujourd'hui à l'heure de l'enseignement supérieur de masse» (1). Avec, à la clef, de semblables mutations : diversification des publics étudiants, difficultés de logenent et de financement des études émiettement des lieux et des parcours d'études, renforcement de la sélection, alourdissement des taux d'échec ou d'abandon en cours d'études.

#### Le temps . des pénuries

Le deuxième défi touche aux finali tés mêmes de l'enseignement supé-rieur. Comme le soulignait récemment le mémorandum de la Commission des Communautés sur «l'enseignement supérieur et la formation avancées (le Monde du 7 novembre 1991), les besoins constants du marché du travail en main-d'œuvie de hant niveau, tant dans les secteurs industriel, scientifique et technologique que dans ceux des services, de la gestion et de la vente, laissent présa-ger « un déficit général en qualification dans les secteurs de pointe».

Cette perspective impose, partout, une « redistribution des priorités » entre formation initiale et formation continue, afin de s'appuyer davantage sur la main-d'œuvre existante. Elle favorise d'autre part une diversification de l'enseignement supérieur en faveur de formations mieux adaptées dans leur durée, leurs contenus et leurs méthodes - aux besoins économiques. Ainsi, pour l'Europe entière, les étudiants en lettres, qui constituaient le groupe le plus nombreux il y a vingt ans, se retrouvent mainteles étudiants en médecine et surtout en sciences économiques et sociales dont les effectifs sont pass

20 % du total depuis 1970. De même, la croissance des formations courte (polytechnics britanniques, fach-hochschule allemandes, IUT et BTS français, etc.) est partout spectacu-Le troisième enjeu est celui de la pénurie d'enseignants. Si la situation est encore très différente entre la

France, qui compte, en moyenne, vingt-cinq étudiants par universitaire, l'Allemagne (quinze étudiants par enseignant) et le Royaume-Uni (dix étudiants), le constat est général : il s'agit d'une population vieillissante dont le renouvellement sera d'autant plus difficile, dans les années à venir, que la profession souffre partout, à des degrés divers, d'une dévalorisation de son image sociale.

Dernier défi, enfin : celui du financement des systèmes universitaires. Y compris en France, où, malgré le volontarisme budgétaire des demières années qui a redressé partiellement la situation, «l'évolution des dépenses publiques d'éducation est loin de correspondre à la courbe de progression des effectifs (1). Dans toute l'Europe, cette baisse - relative - des crédits publics oblige les universités à diversifier leurs sources de financement et à redéfinir leurs relations avec l'Etat.

Face à ces enjeux communs et à la lente émergence d'un marché unique des jeunes diplômés, le rapprochement progressif des systèmes universitaires paraît inéluctable. Les programmes communautaires lancés dennis 1986 (Erasmus pour la mobilité des étudiants et des enseignants. Comett pour les relations universités entreprises, Lingua pour l'enseigne-ment des langues) ont amorcé le mou-vement. Malgré les quelque 600 millions d'écus (plus de 4 milliards de francs) mobilisés depuis six ans, on est encore loin, cependant, de l'objectif initial: permettre à 10 % des étudiants enropéeus d'effectuer une partie de leurs études dans une université des Douze. Les multiples réseaux constitués à la base entre établissements sur des projets communs devraient désormais prendre le relais et démultiplier les partenariats à l'échelle de la Communauté. Reste à savoir si cette évolution conduira à une Europe universitaire à plusieurs vitesses ou favorisera la mise en commun des moyens et des ambitions.

(1) L'Europe des universités. l'enseigne-ment supérieur en mittation, de Françoise Massit-Folléa et Françoise Epinette, La Documentation française, Notes et documentaires, août 1992, 172 p.

# LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OFFRE UN EMPLOI DE DIRECTION A DIJON

Le premier établissement public, scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'agriculture sera créé à Dijon à compter du 1° janvier 1993. Il regroupera les quatre établissements d'enseignement existants.

A compter du 1ª novembre 1992, l'administrateur provisoire sera responsable des études liées à l'élaboration des statuts du nouvel établissement, et à compter du 1= janvier 1993 il en assu-Les candidats doivent appartenir à l'une des catégories de per-

sonnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'établissement, sans considération de nationalité, conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement Les lettres de candidature seront adressées avant le 1 « octobre

1992 au ministère de l'agriculture et de la forêt, direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de l'enseignement supérieur et des études doctorales - 78, rue de Varenne 75349 Paris 07 SP - accompagnées d'un curriculum vitae et d'un état détaillé des services et travaux effectués. Pour tout renseignement, s'adresser à :

M. Bichat, directeur général de l'enseignement et de la recherche. Tél. : 16 (1) 49-55-42-40

M. Meaille, chef de projet, ENSSAA. Tél.: 16-80-66-54-12.



(11) 国際交流基金 Fondation du Japon

# Testez votre connaissance du Japonais!

Pour la première fois cette année, les épreuves du Test d'Aptitude Linguistique en Japonais, conques selon des critères identiques au Japon et en dehors du Japon, seront organisées à Paris.

L'objectif de ce test consiste à évaluer et à certifier les connaissances de la langue japonaise des candidats, réparties sur quarre niveaux. Ceux qui souhaitent étudier ou travailler au Japon pourront utiliser leurs résultats à l'issue de ce test glour remplir le cas échéant certaines conditions demandées par les établissements japonais.

Candidats: toute personne dont la langue matemelle n'est pas le japonais Date des épreuves : le 6 décembre 1992.

Retrett des formulaires d'inscription : à partir du 16 septembre 1992 sur demande par courrier précisant le nom et l'adresse du candidat, et comprenant un timbre de 11,30 F, envoyé à la Meison de la culture du Japon à Paris, Test d'Aptitude en Japoneis, au 20, avenue de l'Opéra, 75001 Paris - Tél. : 42-86-84-36.

Dépêt des candidatures : du 5 au 20 octobre 1992, auprès de la Maison de la Culture du Japon à Paris, soit par courrier, soit par dépôt direct de 10 h à 12 h 30 du lundi au vendredi.

Coût de l'inscription : 50 F payables, par chèque ou mandat postal su moment du dépôt de le candidature, à l'ordre de l'Association pour la construction de la Méison de la Culture du Japon à Paris.

Organisateurs: La Fondation du Japon et l'Association de l'Éducation internationale Co-organisateur à Paris ; La Maison de la Culture du Japon à Paris.

# Les facs hongroises iouent l'Europe

M. Karoly Kocsis, recteur de l'université agronomique de Gödöllo et président de la Conférence des recteurs, balaye pourtant ces hésita-tions : « Doubler le nombre d'étudiants en dix ans, c'est indispensable et c'est possible. Tout simplement parce que le système actuel est sous-employé et très coûteux». Et de pointer sans ménagement la pléthore d'enseignants dont bénéficient les universités : en moyenne, on compte un professeur pour cinq étudiants, et même un pour quatre dans les grandes universités. M. Imre Czinege, directeur d'un collège d'ingé-nieurs de Budapest, le confirme : en 1990, son établissement accueillait 600 étudiants encadrés par 115 professeurs; le plan de développement pour 1995 prévoit 1 000 étudiants pour 100 professeurs.

Encore fant-il parvenir à secouer les habitudes, les situations acquises, les privilèges. Agota Scharle n'y va pas par quatre chemins : « Désor-mais, à l'université de sciences économiques, les étudiants peuvent cnoisir leurs séances de travaux dirigés. Mais quand un prof n'a aucun étudiant alors qu'un autre en a quarante, per-sonne n'ose faire le premier pas et en tirer les conséquences. » Une réalité que ne conteste pas M. Karoly Koc-sa. Si l'université hongroise compte des secteurs performants, souligne-t-il, elle souffre, globalement, d'un manque de bons professeurs. « Un quart des universitaires seulement ont un doctorat » lâche t-il.

C'est en effet l'un des principaux facteurs de résistance au change-ment. Depuis quarante ans, l'université hongroise a été coupée de l'es-sentiel de la recherche, réservée – sur e modèle soviétique - à l'Académie des sciences et ses instituts de recherche. Non seulement les «aca-démiciens» bénéficiaient d'avantages salariaux et professionnels consé-quents mais ils étaient seuls habilités à délivrer le doctorat

Les projets de réforme en préparation pour l'Université et l'Académie privilège mais on imagine facilement que le puissant lobby de l'Académie des sciences no feet de l'Académie ences ne fait rien pour hâter k

pant l'université Kossuth, la fac de médecine, l'aniversité d'agronomie, le collège d'architecture, le collège de formation des enseignants et un ins-titut de l'Académie des sciences, montre que le chemin sera long. mouvement. D'autres clivages, politi-Dans ce contexte, l'ouverture ques cette-fois ci, paralysent les vel-léités de réorganisation de la carte internationale, en particulier vers les universités de la Communauté européenne, apparaît comme « un levier

très efficace pour reconstruire, moderniser et démocratiser notre enseignement supérieur», selon la formule de ment supérieurs, selon la formule de M. Tamas Lajos, professeur à l'université de technologie de Budapest et président, pour la Hongrie, du bureau Tempus, ce programme d'aide lancé par la CEE en faveur des universités d'Europe centrale et orientale. Pour débloquer le système des universités de la control de trés conservateur des universités hongroises et produire les ressources humaines plus qualifiées dont nous arons besoin, ajoute-t-il, il faut jouer à fond la coopération internationale et l'intégration européenne.» Au passage, la manne financière de la Comunauté - qui vient s'ajouter aux aides fournies par la Banque mon-

diale - provoque bien des vocations. De fait, dès le lancement du pro-gramme Tempus au printemps 1990, les universités hongroises se sont mobilisées. En trois ans, elles se sont associées à 179 « projets européens communs », montes en partenariat

les frontières de son fief. La création l'Ouest et destinés à moderniser l'entrès prudente, à Debrecen, d'une seignement supérieur et à faciliter gnants. Au total, sur 1990-1991-1992, les Hongrois ont bénéficié de près d'une vingtaine de millions d'écus (140 millions de francs) sur les 95 mobilisés par le programme Tempus.

Selon le bureau Tempus de Budapest, pour l'année 1992-1993, ce sont plus de 1 200 étudiants et 1 000 universitaires qui devraient ainsi bénéfi-cier d'un séjour de un à trois mois ou plus dans des universités de la Communauté, tandis que de 600 à 700 universitaires de l'Ouest devraient venir enseigner en Hongrie dans le cadre d'échanges tempo-

Sur le terrain, les retombées sont loin d'être négligeables. Pour M. Gyula Deak, professeur de chimie à Veszprem, et responsable de trois projets Tempus, les 60 000 écus obtenus pour des équipements ont ainsi permis d'acheter ordinateurs, fax et photocopieuses qui manquaient cruellement. Mais c'est au plan pédagogique et scientifique que l'impact a été le plus fort : « Depuis qu'on a ouvert les portes sur l'étranger, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de retard dans le domaine scientifique. Nos échanges avec l'université de Manchester, notamment, nous aident à restructurer nos cours notre matériel pédagogique. Tout le problème maintenant va être de déterminer ce aui est transférable et adaptable au cursus hongrois. Mais il est certain que l'ouverture internationale conforte notre volonté de réforme.

Elle aiguise aussi les jalousies. A mots couverts, certains enseignants se plaignent que les réseaux de contact et de financement avec la CEE soient monopolisés par un petit nombre d'universitaires très au fait des procédures et des circuits efficaces. Moins diplomate, un étudiant de Debrecen qui ne parvient pas à trouver une bourse pour aller passer au moins un semestre à l'Ouest lache, désabusé : « Tempus est devenu un gruyère pour quelques profs.» A quoi Tamas Lajos répond: « Tempus est un levier qui a permis de mobiliser les universitaires entreprenants, ceux qui voulaient bouger. Le plus dur reste à faire maintenant : s'appuyer sur ce mouvement pour faire évoluer le reste du système ». Ce sera, sans aucun donte, une autre paire de manches.

GÉRARD COURTOIS

universitaire. Le régime communiste avait dispersé de petites universités, souvent monodisciplinaires, aux quatre coins du pays, la chimie à Veszprem, l'industrie lourde à Miskolc, l'agriculture à Gödöllo, etc. Nombreux sont ceux qui souhaitent, aujourd'hui, que ces pôles régionaux, le plus souvent modestes, soient ren-forcés par l'introduction de nouvelles formations.

## Le pari de Tempus

Encore faudra-t-il bousculer les intérêts bien compris de chacun des partis de la coalition gouvernementale qui occupent l'un des ministères de tutelle de l'enseignement supé-rieur. Les chrétiens-démocrates tiennent le ministère de la santé et les facultés de médecine, le Parti agrarien l'agriculture et les instituts d'agronomie, le Forum démocratique, enfin, l'éducation et le reste de l'Université. Chacun attend de l'au-

tre qu'il fasse le premier pas et ouvre avec des universités d'Europe de (Publicité) Université Paris 8 Institut d'études européennes Rossemblo des enseignants et directeurs de recherches d'une quinzoine de disciplines, l'Institut prépare à des doctorais, DEA et MST, à vocation

européenne. Formation doctorale (DEA et doctorat)

Mutations des sociétés et cultures en Europe - (Dir. ; Bernard Casse

Recherches historiques et contemporaines sur les évalutions dans la vie intellectuelle, l'histoire des idées, les courants esthétiques, la formation, le codre de vie, les relations du travail, la place de la science et de la technolomunication, l'audiovisuel, la participation des citoyens, etc.

Maîtrise de aciences et techniques (MST) Étades européennes : gestion et valorisation des échanges culturels et sociaux (Responsable : Mirulle Azong)

Admission por jury après entretien individuel avec les condidats, Les dossiers de condidature seront adressés aux étudiants par retour du counter sur demande parvenue par écrit ou par télécopie (49-40-65-94).

Manager Contract of the

in the recommendation

**aller dell'**east, depti e

inite emergen, e. 1 ja

THE WAR SHE

MARKET PARTY OF

a Balm ....

and Exercise

gentagen and a second

grand a series

territor 25

MARK STATES OF

de Dans

Application of the second

See degree 2.

Au lendemain de la mise en garde adressée, le jour de la rentrée, par le ministère de l'éducetion nationale pour éviter les débordements liés au bizutage (le Monde du 12 septembre), nous avons demandé à deux spécialistes d'analyser ce phénomène. M= Brigitte Larguèze, ethnologue,

termine une thèse sur ce sujet à l'Ecole des hautes études en sciences sociales; M. Samuel Lepastier est médecin psychiatre attaché au centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris. e Le bizutage est aujourd'hui présenté comme donnant lieu à des dérapages inacceptables.

sous cet aspect négatif? - Brigitte Larguèze : Il peut être assimilé à un rite de passage dans la mesure où il permet, croient les bizutés et les bizuteurs, d'accéder à un nouveau statut et de faire partie d'un groupe. On le retrouve selon les mêmes règles dans des établis-sements différents à des époques différentes. Le premier temps est celui de la séparation : le futur initié n'a plus ni nom, ni passé, ni droits. Il est réduit à l'état de chose. Son apparence physique

change, il porte une parure impo-sée, souvent ridicule. Il doit perdre tout signe extérieur distinctif rappelant son ancien statut et sa per-sonnalité. Cette négation est ren-forcée par la perte de patronyme. Le nouveau est affecté d'un sobriquet dévalorisant, voire d'un numéro. » Ensuite, succède à cette phase

une période décisive, celle du rite de marge. Elle permet la « mise à plat » des personnalités et l'apprentissage de la culture propre à l'école, de ses courumes et de son langage. Cette prise en main est toujours brutale et sans appei. Les anciens créent un climat de panique, mettent en place une mise en scène impressionnante, multiplient les insultés et les punitions. Calqué sur une symbolique militaire, le dressage va tenter de fondre cha-que individu dans le groupe et ne lui laisser comme alternative que la soumission ou l'exclusion. Enfin, survient la revanche. Durant quelres, les rôles vont s'inverser. Ce rite de rébellion est un préliminaire à la réconciliation des deux groupes. L'agrégation des deux groupes est le plus souvent symbolisée par une fête générale. Anciens et nouveaux sont alors sur un pied d'égalité. L'administration y participe généralement.

- Samuel Lepastier: On observe les dérapages dans la deuxième phase. L'himiliation ressentie peut être très douloureuse pour les nouveaux. S'il perd sa propre estime, le sujet est ensuite amené à accepter n'importe quoi. Pour les bizuteurs, ce peut être le moyen de récupérer à bon compte un échec. Ce sont les redoublants qui bizutent, on se venge sur les cadets de ce qu'on n'a pas réussi. Les conduites agressives répètent les manifestations de jalousie dont peuvent être l'objet, dans les familles, les nouveau-nés de la part

» Dans le bizutage, l'aspect ini-tiatique est réel. Mais il n'est peut-ètre qu'un prétente, car son utilité sociale n'est pas évidente. Dans les sociétés primitives, ce qui est imposé au nom d'un ordre on de forces suméripasses à un sens l'a forces supérieures a un sens, Le bizattage a en a pas. Il ne s'agit ni d'une révolte, puisque le phéno-mène est toléré par les institutions, ni d'une façon de s'affirmer par rapport aux générations précédentes, car elles ne sont pas mises

- Comment en expliquer la recrudescence dans des établis-sements qui, jusqu'à présent, n'étalent pas concernés?

- Samuel Lepastier: Des établissements prestigieux n'en ont pas, comme l'Ecole nationale d'admi-

nistration (ENA). Mais là, le stage en préfecture, en début de scolarité, sert de rite de passage, comme quoi l'initiation peut être réalisée autrement que par le bizutage. Parallèlement, les bizutages sont de que les dérapages sont les plus

#### Les petites écoles singent les grandes

Brigitte Larguèze: Le dévelop-pement du bizutage est un phéno-mène récent. Les «petites écoles» singent ainsi les grandes en copiant le rite d'accueil des nouveaux élèves. Il apparaît parfois même avant le baccalauréat. Il y a deux ou trois ans, les élèves des classes de première et de terminale d'un lycée de Perpignan accueillaient ceux de seconde par trois jours de bizutage. Ils leur faisaient faire des pompes, les insultaient. La direc-tion de l'établissement, inquiéte du degré de violence atteint, avait dû faire appel aux agents de la circulafaire appel sux agents de la circula-tion pour protéger les «bleus» qui rentraient chez eux... Mais il ne s'agit pas là d'un véritable bizu-tage, plutôt de brimades d'anciens sur les nouveaux.

Comment expliquer les

- Brigitte Larguèze: Les bizu-teurs sont convaincus d'agir en « pédagogues » et affichent une bonne conscience inébranlable. Les bizatés, quant à eux, en acceptent pour la plupart le principe. Vic-times consentantes, ils font preuve

révolte déconcertantes. La peur de se singulariser, le sentiment de panique par rapport au groupe extrêmement structure des anciens contribuent à expliquer cette soumission, mais n'y suffisent pas. Il existe en fait entre ceux qui subissent et cenx qui font subir une complicité taxite : « l'accepte parce que je veux faire partie du groupe et je fais subir parce que je suis membre du groupe. » La dureté du parcours est à la mesure de l'objectif : sanctionner une dissérence, instanter des frontières entre les élus - les membres du groupe - et

- Sansael Lepastier : Le bizutage est dévoyé. An dix-neuvième siècle, il visait à effacer les différences il visait à effacer les différences entre les élèves pour favoriser l'émergence d'un esprit de corps. Aujourd'hui, en pratique, ce sont les sujets les plus fragiles, ceux qui ont le plus besoin d'être intégrés qui sont choisis pour cible. En mettant à nu les faiblesses de cha-cur les hiruteurs represent permetcm, les bizateurs pensent permet-tre l'intégration. Il s'agit d'une conduite perverse. Humilier le fai-ble soit disant pour son bien ne laisse aucune échappatoire. S'il ne se rebelle pas, c'est un lâche, et on avait le droit de l'humilier. S'il répond, il ne joue pas le jeu. Comme dans certains stages de motivation d'entreprise, il est impossible de dire que ce n'était pas bien. Dénoncer le bizutage, c'est se décerner à soi-même un

## Les proviseurs désarmés

» De plus, pour les bizuteurs, gression. Or on ne retrouve que très rarement le bizutage comme moment-clé de la formation de Findividu. Dans les sociétés primi-tives, l'initiation est quelque chose de fondamental. Une minorité d'étudiants resteront traumatisés par les excès du bizutage. Bien entendu, il n'est pas à lui seul un facteur suffisant mais, sur une personnalité fragile, il peut entraîner une déstabilisation. La fixation de la personnalité peut se faire dans un seus beaucoup plus pathologi-que qu'elle ne l'aurait été sans bizutage. Des soins prolongés peu-

- Fallait-il réglementer le bizu-

- Brigitte Larguèze : La circu-laire prise par le ministère de l'éducation nationale ne concerne que les collèges et les lycées. Il ne s'agit pas donc d'une véritable lementation. De toute facon, le bizutage s'arrêtera le jour où les élèves le décideront. C'est possible, car il y a beaucoup de discussions sur la nécessité ou non de le maintenir. La décision leur appartient car les directions d'établissement sont désarmées. Que faire lorsque trois cents élèves réclament un bizutage, L'interdire? Il aura alors lieu dans la rue.

- Samuel Lepastier : Une réglementation n'a pas de sens si l'on n'en comprend pas les causes. La recrudescence du bizutage paraît témoigner d'un malaise devant la faillite des engagements religieux et politiques et l'incertitude d'un monde où les diplômes ne suffisent plus à assurer l'avenir. En même temps, le bizutage est complexe. Le surmonter n'est pas un gage de réussite. Il ne dispense pas d'apprendre, ni de réussir aux examens. Au mieux, il permet d'entrer dans un moule. On peut toutefois se demander si une élite doit se constituer par la violence et la transgression affichée des inter-

MICHÈLE AULAGNON | le terrain, sans formation, les maîtres

# Maîtres - auxiliaires en réserve

Le ministère souhaite limiter le recours aux enseignants non titulaires

ÉDUCATION nationale par-viendra-t-elle un jour à se débarrasser de ses maîtres auxiliaires (MA), ces «soustatut prémire qu'on appelle à la res-cousse quand il manque un profes-seur? En hausse constante depuis... e demier plan de titularisation de 1983, l'auxiliariat avait atteint à la rentrée 1991 son niveau record d'il y dix ans: 40 000 enseignants non titulaires, soit près d'un enseignant du second degré sur dix.

L'augmentation constante du nombre des auxiliaires pourrait toutesois s'arrêter cette année. Tout d'abord, même si elle ne suffit pas à couvrir tous les besoins, l'augmentation du nombre des étudiants qui se présentent aux concours de recrutement apporte, chaque année, un peu plus de «sang neuf» dans les classes (le Monde du 10 septembre). D'autre part, le nombre de maîtres auxiliaires qui se présentent aux concours et qui les réussissent est en progression : ils étaient 3 297 en 1992 contre 2 505 en 1991. Enfin, des dispositions nou-velles concernant la formation des MA reçus aux concours ont aussi pour effet de réduire l'auxiliariat. Cette année, en effet, les maîtres auxiliaires qui ont décroché le CAPES ou l'agrégation ont été envoyés directement dans des classes, en « service complet » de 18

# le cercle infernal

Cette dernière disposition suscite des remous. Si, au SGEN-CFDT, on tion des anciens MA ne sont pas les mêmes que ceux de jeunes profes-seurs stagiaires sortant de l'IUFM, et s'apparentent davantage à des besoins en formation continue, au Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), en revanche, on s'insurge. « Des maîtres auxiliaires sont privés d'emploi », note le SNES, parce qu'on envoie sur

auxiliaires reçus aux concours. A cela, le ministère oppose la logique du «coup d'arrêt» : «A quoi bon vouloir briser net, et durablement, le cercle infernal du recours à l'auxiliariat sì l'on doit recourir... à des auxiliaires pour remplacer les auxiliaires titularisés que -l'on placerait en stage!», note-t-on à la direction des personnels enseignants des lycées et collèges (DPE).

Et les responsables du ministère plaident qu'ils n'ont pas l'intention de laisser tomber les MA au chômage. Au contraire : dans un pre mier temps, ces derniers pourraient se voir proposer des affectations dans une académie voisine, voire sur des postes de maîtres suppléants dans le primaire.

Ensuite, il pourrait être offert en priorité aux maîtres auxiliaires pon réembauchés de suivre, en IUFM, les formations leur permettant de prépa rer les concours de recrutement de la session 1993. En ce cas, les MA pourraient bénéficier soit d'une allo cation de première année d'IUFM, soit d'une «allocation-formation» qui offre à des agents non titulaires du secteur public n'ayant pu être réemployés les moyens de renforcer leur qualification. Ce dispositif, qui n'avait encore jamais été utilisé dans l'éducation nationale, est calqué sur l'allocation formation reclassement (AFR) et permet également de diffé-rer d'un an l'ouverture des droits à

« Ces dispositions, rappellent cependant les organisations syndi-cales, ne peuvent faire oublier les carences de l'éducation nationale en matière de gestion prévisionnelle des effectifs». «J'enseigne depuis neuf ans les sciences physiques, témoigne un MA de la région parisienne, l'édu-cation nationale a toujours su où me trouver quand elle avait besoin de moi. J'ai préparé deux fois le CAPES, sans succès. Alors à quoi bon m'inscrire aujourd'hui en première année d'IUFM?»

**JEAN-MICHEL DUMAY** 

# COURRIER

# Pois chiche

d'eux n'avaienent été victime d'un accident à l'école. Or, récemment, mon fils de trois ans a failli s'étouffer, en classe, en manipulant un pois chiche qu'il a enfoncé dans son nez. Je conçois volontiers qu'il existera tonjours une part de risque dans les jeux et les activités physi-ques des enfants, même s'ils sont bien surveillés. Mais est-il raisonnable de laisser de très jeunes enfants iouer avec des marrons, des haricots rouges et des pois chiches? On bien attend-on un accident mortel pour interdire ces. petits objets à l'école maternelle?

M- POUPARD DE HEMPTINNE

# L'imagination au pouvoir 🦠

Sur la lancée des processus dia-lectiques qui conduiront à la dis-crimination entre lycées AVEC et lycées SANS... préservatifs, on pourrait imaginer de nouveaux bonds en avant, dans la conquête prophylactique de l'immunité aléa-toire de nos jeunes élites intellectuelles. Pourquoi ne pas réserver, dans la pagination du livret sco-laire, une feuille détachable avec pochettes de préservatifs, en prévi-sion de la distribution dudit livret, suite au succès dans les épreuves du baccalauréat? Ce serait une manière rationnelle d'éviter que les réjouissances liées aux conquêtes de l'intelligence ne fassent rimer baccalauréat avec sida. Ainsi serait préservé un harmonieux et écologi-que équilibre, recherché dans d'autres domaines, entre consomma-tion et préservation.

D'autres hypothèses de travail

pourraient être proposées aux citoyens réticents devant ces inno-Je suis mère de quatre enfants et vations. La plus révolutionnaire scrait d'ailleurs la suppression du bac et, par voie de conséquence, la baisse des défoulements érotiques multitudinaires liés à cette épreuve de fin de parcours, compte non tenu des diverses frustrations provoquées par cette mesure. Il serait temps de confirmer par des actes que l'imagination revendique toujours le pouvoir.

(retraité de l'enseignement,

JACQUES AUPIN

## Heures supplémentaires

Dans le Monde du 17 août, vous évoquez les difficultés qu'un substitut de Chambéry éprouve pour obtenir rémunération de ses heures supplémentaires. Je ne peux que ini souhaiter plein succès dans sa démarche. Mais je dois signaler que la référence prise, soit une « base moyenne de 172 francs horaire accordée, par exemple, aux professeurs certifiés des lycées » est (hélas!) fallacieuse : il ne s'agit pás seulement de rémunérer ainsi une heure supplémentaire de travail, mais deux à trois heures, équi-valence admise par l'administra-

En effet, quand un professeur effectue une heure supplémentaire d'enseignement devant ses élèves base de sa rémunération, il la prépare, corrige les exercices et devoirs donnés aux élèves, fait des recherches documentaires des travaux de duplication... souvent le soir, en week-end ou pendant une partie de ses « vacances » (éléments évidemment variables selon la discipline, les classes enseignées, l'in-

Au demeurant, tous les professeurs savent que cette rémunération «moyenne» est inférieure à celle des heures «normales», ce qui est original pour des heures supplémentaires (cela à partir du milieu de carrière environ).

Or, si un enseignant gagnait, mensuellement, 172 F x 160 = 27 520 F, cela se saurait, et une partie des difficultés de recrutement des professeurs serait certainement résolue. Mais il atteint difficilement la moitié de cette

> D. CHARLES (Le Havre)

**CENTRE 617** 

La Mutuelle Etudiante

# NE RISQUE PAS TA CARRIÈRE AVANT DE L'AVOIR COMMENCÉE

POURQUOI RISQUER DE COMPROMETTRE SES ÉTUDES ET DONC SON AVENIR ? Personne n'est à l'abri d'un accident ou de la maladie.

La SMEREP propose un choix de complémentaires maladie aux meilleurs prix, adaptées aux besoins et aux budgets des étudiants. La SMEREP est aussi un centre de gestion des prestations de la Sécurité Sociale étudiante. Choisir le centre 617, c'est être remboursé dans les meilleurs délais, grâce au virement bancaire. Les adhérents SMEREP bénéficient également carte Junior Plus : réductions ges, restaurants, optique, Hifi, sports, coiffeurs...) assurances -duelle accident valables dans

(responsabilité civile et indivile monde entier incluses gratuite ment), services jobs et logement...

SMEREP - 6 bis, rue Bezout 75675 Paris cedex 14

La Mutuelle Etudiante SMEREP

Tél.: 43 20 13 73 **36 14 SMEREP** 



# L'OPEP entre hausse et stabilité

L'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), qui se réunit à partir de mercredi 16 septembre à Genève, est dans une situation paradoxale. Depuis février, les pays de l'organisation sont censés respecter un platond de production de 23 millions de barils/jour. Avec une exception pour le Koweit, qui est libre de ses mouvements, tandis que l'Irak reste sous le coup de l'embargo de l'ONU. En pratique, l'OPEP bafoue ses engagements, mais sans sanction de la part du marché, au contraire. Selon les demières statistiques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production de l'organisation (Koweit inclus) friegit 24 3 millions de barils/jour en août. Soit un million de mieux que le plafond théorique. Or, malgré ces incartades, loin de baisser, les prix du brut se raffermissent au fil des semaines. Depuis le début 1992, le prix moyen du baril importé par les pays de l'AlE a crû de près de 2 dollars. L'explication tient à la situation sur le marché international. Même en l'absence de forte reprise économique dans les pays industrialisés, seule l'OPEP est à même de satisfaire une demande condamnée à croître avec l'hiver. La production effective de l'OPEP devrait ainsi grimper à 25 millions de barils/jour à la fin de l'année, un

niveau proche de la capacité maximale de l'organisation tant qu'elle est amputée de l'Irak. Les prix ne peuvent que suivre le mouvement de hausse. Fixé à 21 dollars en juillet 1990, le c panier » de brut OPEP (un mélange de sept pétroles) ne dépassait pas 16,71 dollars le baril en début d'année. A la mi-acût, îl átait revenu à 19 dollars. A l'ouverture de la conférence de Genève, il frise 19,50 dollars. « Notre objectif principal est de défendre le prix de 21 dollars », a déjà assuré le nouveau ministre algérien du pétrole, M. Hacène Mefti. Il a de honnes chances d'être atteint. « Que l'OPEP décide à l'issue de la réunion de relever légèrement ou pas son platond de production, les cours vont

augmenter de 1 dollar ou

1,5 dollar du seul fait de l'augmentation de la demande »,

assure M. Peter Bogin, du Cambridge Energy Research Associates (CERA), un cabinet de consultants américains. Pareille perpective ne peut que réjouir les pays, comme l'iran ou l'Algérie, traditionnellement favorables à des prix du pétrole élevés. Elle ne devrait pas déplaire pour autant aux « modérés » de l'OPEP, conduits par l'Arabie saoudite. C'est que les pays de l'organisation, à des degrés divers, pâtissent aujourd'hui de la faiblesse de la devise américaine. Reflux saisonnier de la demande en brut, possible retour de l'Irak sur le marché international : avec la fin de l'hiver, la situation de l'OPEP s'annonce autrement plus difficile œu'aujourd'hui. Pour ne pas la compliquer davantage. les participants à la réunion de Genève seront sans doute

JEAN-PIERRE TUQUOI

tentés par un maintien du

# La Banque d'Italie est massivement intervenue pour éviter que la lire ne tombe dans de nouveaux abîmes

tion n'auront pas duré longtemps : seule une intervention massive de la Banque d'Italie a évité, mardi 15 septembre, deuxième jour après le réalignement monétaire, que la lire ne tombe dans de nouveaux

ROME

de notre correspondant

La monnaie italienne est touiours à la recherche d'un nouvel équilibre à l'intérieur du système monétaire européen (SME). Deux fois – dans la matinée et au moment du fixing, - la Banque centrale a dû engager dans la bataille 600 milliards de lires (l'équivalent de 2,7 milliards de francs) qui se sont ajoutés aux mil-liers de milliards dépensés dans la vaine tentative de calmer la spéculation et d'éviter la dévaluation. Après une ouverture à 793,25, le deutschemark a franchi la barre de la nouvelle parité centrale, fixée à 802,488, et a grimpé jusqu'à 805 sur certains ordinateurs est même apparu le chiffre de 810 - pour se stabiliser enfin à 801,92 lires pour un deutschemark.

#### Rumeur de démission

Le dollar aussi s'est renforcé et frôle les 1 200 lires, pour terminer à 1 180,90. La Bourse a ressenti les effets des difficultés du marché des changes en perdant 1,74 %, ce qui rapporté sur l'année, représente pour l'indice MIB une chute de l'ordre de plus de 26 %. Assez pour faire dire que la petite reprise d'après la dévaluation a eu une durée d'à peine quarante-huit heures, Pour M. Fabio Mussi, responsable des questions du travail pour le PDS (ex-PCI), principal parti d'opposition, « la méstance vis-à-vis de l'Italie est totale. Le: gouvernement a trouvé des alliés dans le patronat et certains secteurs des syndicats mais c'est le marché qui est passe à l'opposition...» Cette journée difficile, à quel-

ques heures de la dévaluation, n'a pas été marquée sculement par la blée aussi par des rumeurs ~ comme celle d'un accord secret en Allemagne entre Bundesbank et | que la Banque d'Espagne a dû soute-

gouvernement fédéral pour déter-miner la limite d'intervention dans la défense d'une monnaie du SME, deux réunions d'urgence, des déclarations quelquefois contradictoires. Dans la matinée, commençait même à circuler la nouvelle de la possible démission de M. Giu-

liano Amato, le président du conseil. Celui-ci se rendait au Quirinal, où le président de la Répu-blique lui offrait son soutien tout en réclamant une loi contre la cor-

des retraites Une bonne nouvelle pour le gouvernement est venue du front de la santé, où certaines économies budgétaires étaient acceptées - un ticket modérateur à la charge du malade jusqu'à hauteur de 85 % pour certains médicaments - et par la réforme du système des retraites : désormais aussi bien les hommes que les femmes pourront prendre volontairement leur retraite à soixante-cinq ans, mais

Inquiétudes

La Banque d'Italie, qui, lundi,

avait dû acheter des livres sterling et

des francs français pour les soutenir,

a dû, mardi, vendre plus de 500 mil-

lions de marks (1,6 milliard de francs) afin de stopper l'ascension de

la devise allemande et a poursuivi

ses interventions mercredi encore

Tout se passe comme si les

trouvaient insuffisants les 7 % de dévahuation de la lire, sur le thème

«rien n'est réglé». On sait que la

Bundesbank avait réclamé davantage. Ceates, l'atmosphère n'est pas bonne

à Milan, où la plupart des experts, particulièrement dans les milieux universitaires, refusaient toute déva-

hustion, surtout à chaud. Mais il faut

bien tenir compte de l'approche du

référendum français, qui remplit tout le monde d'inquiétude. En cas de

victoire du «non» le 20 septembre,

lèvera, qui ébranlera cette fois-ci la livre sterling, peut-être la peseta espa-gnole, outrageusement surévaluée,

Réforme

ils auront besoin d'une période de cotisation de vingt années contre quinze ans actuellement.

Le calcul de la pension, enfin, ne se basera plus sur la moyenne des cinq dernières années de salaire mais sur dix ans. Une économie, selon certaines estimations optimistes, qui pourrait alier jusqu'à 40 000 milliards de lires en trois ans (180 milliards de francs envi-

Le gouvernement, après la dévaluation, s'est vite mis au travail sur la nouvelle loi de finances qui doit être présentée pour la fin septembre. Le ministre du Trésor, M. Piero Barucci, a dû démentir toute une série de rumeurs à ce propos mais a admis l'hypothèse d'un « emprunt obligatoire » basé sur la transformation en bons di Trésor - à un taux non élevé, et non négociables avant quelques années - d'un prélèvement fiscal

nir à nouveau vis-à-vis du mark, comme elle l'avait fait à deux

reprises la semaine dernière. Cette

victoire compliquerait la tâche d'un gouvernement italien contraint de

panser à la hâte les plaies d'une opé-

ration chirurgicale sans anesthésie ni

soins d'accompagnement. A Milan, mardi après-midi, courait même la rumeur d'une démission du président français avant le 20 septembre. Cette

inquiétude sur l'issue d'une consulta-

tion capitale pour le sort de l'Union

économique et monétaire explique que la Banque de France ait refusé de suivre la Bundesbank et les ban-

ques centrales de Belgique, des Pays-Bas, d'Autriche et de Suisse dans la

diminution de leurs taux directeurs.

elle a jugé imprudent d'abaisser sa garde avant le 21 septembre. En cas

de victoire du «non», elle serait obli-

gée non seulement d'annuler cette baisse, mais encore de relever ses

taux directeurs pour mieux maîtriser

les remous monétaires qui ne man-

Comme la Banque d'Angleterre,

# Atmosphère de crise à Londres

Le 10 Downing Street a pris soin d'affirmer que l'annulation inopinée du voyage officiel du premier ministre, mercredi 16 septembre, en Espagne, pour visiter Expo' 92 n'était pas due à la crise monétaire, mais cette mise au point était un peu tardive pour être efficace : le gouvernement ne pouvait envoyer plus mauvais « signal » aux marchés financiers. Accompagnée de rumeurs infondées à propos d'une réunion urgente de M. John Major avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre, cette décision a alimenté une atmosphère de crise dans la City. En fin de matinée, la Banque d'Angleterre décidait de remonter de deux points, à 12 %, ses taux d'intérêt pour défendre la livre sterling. Celle-ci restait pourtant faible, proche de son cours plancher au sein du SME.

LONDRES

de notre correspondant La Banque d'Angleterre a dû

intervenir, mardi 15 septembre, pour sontenir la livre, celle-ci attei-ignant 2,7774 deutschemarks à New-

tion). Les performances de notre pays en matière d'inflation (+ 0,1 % en août) et de commerce extérieur sont trop évidentes pour être contes-tées. Mais mieux vaut tenir ferme la barre en cas d'orage pour éviter des mouvements trop aberrants. Certes, certains opérateus critiquent la Banque de France, taxant son immobi-lisme de pusillanimité, mais quel gouverneur prendrait le risque?

On a beau jeu de souligner que le franc français a beaucoup moins pro-fité de la dévaluation de la lire qu'ou l'avait espéré. Le cours du mark à Paris - qui était revenu, lundi, de 3,40 francs à 3,3880 francs - se retrouvait, mercredi matin, à son niveau précédent. Son recui par rap-port à la veille du week-end a donc été annulé. A vrai dire, il est difficile qu'il en soit surrement pendant la semaine en cours, tout entière consa-crée à l'attenté.

Seul le dollar consolide ses progrès dans l'espoir d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt allemands un peu plus tard. Il retrouve ses cours de 5,05 francs et de 1,49 DM atteints lundi contre 1,45 DM et 4,90 francs à la veille du week-end. Quant à la Bourse de Paris, elle a reperdu mardi la moitie de ses gams du début de la

FRANÇOIS RENARD

York, soit son niveau le plus bas depuis que la monnaie britannique a rejoint le mécanisme de change du système monétaire européen (SME), en octobre 1990, et un niveau infé rieur à celui de son cours plancher autorisé de 2,7780 deutschemarks. autorise de 2,7780 dentschenaris. Elle s'est ensuite légèrement redres-sée, à 2,7800 dentschemarks. Cette faiblesse confirme que la légère détente observée sur les marchés des changes à la suite de la baisse des taux d'intérêt allemands, est bel et bien achevée. Monnaie la plus faible du SME depuis la dévaluation de la di SME depuis la devandació de la lire italienne, la livre apparaît comme la prochaine victime dési-gaée en cas de réalignement moné-taire, ce qui explique les attaques qu'elle subit.

Dans la City, l'annulation du voyage de M. Major, parfois quali-fiée de réaction de « panique », a irrésiablement rappellé le précédent de septembre 1976, lonque le chancelier de l'Échiquier du gouvernement travailliste de l'époque, M. Denis Hesley avait de gyenir M. Denis Healey, avait du revenir de l'aéroport d'Heathrow, pour faire face à une aggravation des turbu-lences monétaires. La Banque d'An-gleterre dispose de réserves évalués à 44 milliards de dollars, et elle n'a pas épuisé l'emprunt de 7,3 mil-liards de livres sterling contracté il y a huit jours. Si, comme la tendance actuelle le laisse suggérer, la monnaie britannique continue d'être attaquée dans les prochains jours, cet emprunt peut être renouvelé.

# des taux d'intérêt?

Avant d'en arriver à une dévaluation - réclamée par de nombreux parlementaires conservateurs et travaillistes, - le gouvernement de M. Major fera tout pour maintenir la parité de la livre à son cours pivot de 2,95 deutschemaris. Dans ces conditions, la hausse des taux d'intérêt constitue la seule parade possible, au risque d'approfondir la crise économique, notamment en aggravant la situation financière des milliers de Britanniques qui ont déjà du mal à honorer leurs traites hypo-

La vraie raison de l'annulation du voyage de M. Major semble être la difficulté de procéder aux arbitrages budgétaires en cours. La récession a lourdement augmenté le poids des dépenses sociales (allocations-chômage notamment) et le gouvernement éprouve les plus grandes dif-ficultés à contenir le déficit budgétaire. La nécessité d'emprunter davantage pour soutenir la livre n'arrange évidemment pas cett

LAURENT ZECCHINI

# Selon le rapport annuel de la Banque mondiale

personne, sur les marchés, ne parle de réalignement du franc français (métaphore pudique pour dévalua-

# La pauvreté a augmenté dans la plupart des pays en voie de développement

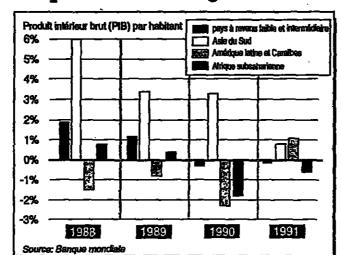

Les pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était inférieur à 7 620 dollars en 1990 sont considérés comme des économies à revenu faible et intermédiaire. L'Afrique subsaharienne comprend les pays situés au sud du Sahara, à l'exception de l'Afrique du Sud. La région Asie du Sud comprend notamment l'Inde, le Paldstan et le Bangladesh.

Dans son rapport annuel rendu public mardi 15 septembre et qui couvre la période juillet 1991 juin 1992, la Banque mondiale indique qu'elle a consenti, par le biais de ses deux filiales (1), 21,7 milliards de dollars de prêts aux pays pauvres au cours de son demier

exercice.

Au-delà de résultats économiques contrastés dans le tiersmonde, la Banque souligne que la faible croissance de l'économie mondiale a contribué à accroître les difficultés dans la plupart des pays pauvres.

« La réduction de la pauvrete est notre objectif primordial pour les années 90 », avait déclaré en mai le président de la Banque mondiale, M. Lewis Preston. Pourquoi ce soudain rappel d'une stratégie présentée comme prioritaire depuis déjà plus de deux ans? Le rapport de la Banque fournit l'explication.

Alors que les études de l'insti-tution laissaient espérer, en 1990, une réduction de 300 millions du nombre de pauvres dans le monde d'ici à l'an 2000, l'objectif «ne semble plus être réaliste», note aujourd'hui la Banque mondiale. e En fait, le nombre d'êtres humains à vivre dans la pauvreté absolue à la fin du siècle sera probablement plus élevé qu'il ne l'était en 1985.» Pour la seule Afrique, la pauvreté touche 228 millions de personnes - 191 millions en 1985, soit plus de la moitié de la population du continent

Pour la deuxième année consécutive, les économies des pays à faible et à moyen revenu ont pra-

tiquement stagné en 1991. La pro-duction globale de ces pays a progressé de 1.9 % l'an dernier, et le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'est de nouveau inscrit en baisse de 0,1 %. Selon le rapport, plusieurs facteurs expliquent ces « modestes » résultats. Les transformations structurelles et l'effondrement du commerce avec l'Union soviétique et les États qui en sont issus ont d'abord provoqué « une profonde récession dans la plupart des pays d'Europe centrale et orien-tale », entraînant une chute de la production moyenne de ces pays de 14 % en 1991.

#### Des fortunes diverses ...

Le ralentissement de l'activité économique mondiale a aussi larent contribué à la détérioration de la situation du tiers-monde, frei-nant notamment « la demande de produits primaires et d'articles manufactures exportes par ces pays ». Subissant les effets de la faible croissance du commerce international – 3 % en 1991, contre 5 % un an plus tot – les pays en développement ont vu le volume de leurs exportations de marchandises diminuer de 2 % en 1991.

Cette « récession économique » à en outre été «le facteur dominant dans l'évolution des produits de base», des produits qui constituent souvent l'essentiel des revenus de ces pays. L'indice des prix - en dollars constants - des trois princi-paux groupes de produits de base antres que le pétrole a ainsi dimi-nué de 6,7 % en 1991, soit son plus bas niveau.

Pour autant, les pays en voie de développement ont connu des for-tunes diverses. En Amérique latine,

les résultats se sont généralement améliorés : le PIB de la région a augmenté de 3 % en 1991, inversant la tendance à la baisse du revenu annuel par habitant enregistrée les années précédentes.

#### Aggravation due à la sécheresse

Le taux de croissance a dépassé 4 % en Argentine, au Chili et au Mexique, et a atteint le niveau record de 9,1 % au Venezuela. En Asie de l'Est, la croissance a atteint 6,8 % en 1991, toujours stimulée par le dynamisme des exportations, le raffermissement de la demande intérieure et les bonnes performances confirmées de la Chine.

En revanche, l'Afrique subsaharienne a de nouveau enregistré une baisse de son revenu par habitant de 0,6 % en 1991, en dépit d'une croissance de 2,4 % des économies de cette région, portée par les bonnes performances de certains

Les termes de l'échange (rapport du prix des importations et des exportations) ont continué de se déténorer en 1991 et le fardeau de la dette s'est encore alourdi, s'ajoutant à la tragique sécheresse qui touche les pays d'Afrique australe et orientale.

Les paiements au titre du service de la dette des pays d'Afrique subsaharienne ont atteint 21 % des exportations en 1991, contre 19 % en 1990. -

**OLIVIER PIOT** 

(I) La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de

# Après vingt-cinq ans d'existence

# La Carte bleue Visa change d'aspect

Après un quart de siècle d'existence, la Certe bleue Visa s'offre un nouveau visage : au bleu-vert familier à quelque huit millions de porteurs de cartes en France, va se substituer un dégradé de bleu pailleté d'étoiles ainsi qu'un nouveau logo. L'opération de renouvellement prendra environ deux ans et ne touchera que les cartés internationales, la Carte bieue nationale et la carte haut de gamme « Premier» restant

Créée en 1967 sur l'initiative de cinq grandes banques françaises (BNP, Crédit lyonnais, Société 1 259 milliards de francs. Eurocard générale, CCF et le CIC), la Carte bleue regroupe Crédit mutuel et le Crédit agricole.

aujourd'hui 283 établiss est devenue internationale en 1973, date de son alliance avec BankAmericard, devenu depuis Visa, Visa revendique 62,2 millions de cartes en Europe et traite dans le monde un volume de 2 240 milliards de francs. L'autre grand réseau européen de carte bancaire, dont l'existence en France date également de 1967, Eurocard, revendique 28 millions de porteurs en Europe et représente un volume d'affaires de 1 259 milliards de francs. Eurocard France regroupe le

Mille emplois supprimés depuis 1991

L'ensemble des syndicats de la Bourse proposent

des mesures pour relancer les transactions

banque, assurance) permettrait

notamment aux operateurs bour-siers un reclassement assorti à leur qualification. Dans cette optique, une réunion a eu lieu au mois de mars 1992 avec l'AFB (Associa-

de mars 1992 avec l'AFB (Association française des banques), l'AFB
et la Fédération française des
sociétés d'assurances (FFSA). Si ces
dernières ont opposé un refus catégorique, les banques étaient prêtes,
selon les responsables syndicaux, à
étudier cette proposition.

Cela étant le nombre des socié-

Cela étant, le nombre des socié-tés de Bourse continue de se réduire, il n'en subsiste aujourd'hui que 40 en activité et 12 «en som-meil». Et la déflation devrait se

poursuivre : de source syndicale, au moins quatre plans sociaux sont en cours d'élaboration.

D Fonction publique: + 1,4 % d'augmentation au l' octobre. -M. Michel Delebarre, ministre

d'État chargé de la fonction publi-

que, devait présenter, mercredi 16 septembre en conseil des minis-tres, un projet de décret relatif à l'augmentation de 1,4 %, le le octobre, des salaires des 4,5 mil-lions de fonctionnaires de l'Etre-

lions de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de la

fonction publique hospitalière.

Cette disposition est conforme à l'accord salarial 1991-1992 signé le

12 novembre 1991 avec quatre

organisations syndicales, qui pré-voyait 6,5 % de hausse d'ici au le février 1993 répartis entre 0,5 %

et 2 points d'indice au 1<sup>er</sup> août

1991, 1 % an 1 movembre, 1,3 % au 1 février 1992, 1,4 % au 1 octobre et 1,8 % au 1 février

1993 (le Monde du 14 novembre

« Nous, travailleurs de la Bourse.

« Nous, travailleurs de la Bourse, sommes les dindons d'une farce de mauvais goût. » Ce constat amer, dressé lundi 14 septembre par l'intersyndicale des personnels de la Bourse - regroupant l'ensemble des syndicats (CGT, FO, SPI, CFDT, CGC, et CFTC), - restète l'inquiétude de la profession boursière face à la détérioration de la situation sociale et de l'emploi.

Seion l'intersyndicale sur les

# La Générale occidentale («l'Express») rachète 40 % du «Point»

Un accord a été conclu, mardi 15 septembre, entre M= Françoise Sampermans, PDG de la Générale deux titres ainsi qu'à leurs jour-naux «satellites» – Lire, Biba, Télécable et l'hebdomadaire polooccidentale (filiale du groupe Alcatel-Alsthom chargée de ses activités communication, propriétaire du groupe Express) et M. Bernard Wouts, PDG du Point. Cet accord, qui avait démarré sur des bases purement techniques en avril, s'est considérablement enrichi depuis (le Monde du 22 août).

Au terme des discussions qu'ont

eues les deux PDG, qui conservent chacun son poste, cet accord abou-tit au rachat par la Générale occi-dentale de 40 % des actions minoritaires de la société éditrice du Point, la Sebdo - 20 % détenus par le groupe suisse Ringier et 10 % possédés par le groupe Sud-Ouest et 10 % par les Editions Mondiales - tout en se fondant sur la garantie « de l'identité rédactionnelle des deux titres ». Cet accord comprend aussi l'étude d'une structure de type GIE (groupement d'intérêt économique), opérationnelle en janvier 1993. Commune aux

nais Spotkania pour le groupe Express Gault et Millau pour la Sebdo, – cette structure, dont M. Wouts serait directeur général, s'occupera d'achat de papier, de distribution et de stratégie publici-

deux directions, une réponse à l'in-ternationalisation de la concurrence et à la récession publicitaire. Il permet aussi à la Générale occidentale de se développer dans la communication et au Point de rem-placer ses actionnaires minoritaires, M. Nicolas Seydoux (Gaumont) conservant pour l'instant sa majorité de 51 %. Officialisé et présenté aux comités d'entreprise de l'Express et du Point le 16 sep-tembre, cet accord inquiète cepen-dant les journalistes, qui, en dépit des assurances sur l'identité des deux titres, craignent « une fusion

La préemption du réseau de La Cinq par le gouvernement

# Les producteurs déposent un recours en Conseil d'État contre ARTE

Après que trois producteurs ont françaises, publiques et privées. déposé un recours devant le Conseil d'État contre la décision du gouvernement de préempter le créneau nocturne du réseau de La Cinq en faveur d'ARTE, c'est au tour du syndicat de cette profession d'entrer en lice. L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) a décidé de lancer une action en dommages et intérêts devant le Conseil d'Etat contre la chaîne culturelle.

Les producteurs estiment que le statut juridique d'ARTE les pénalise financièrement, dans la mesure où la chaîne franco-allemande n'est soumise à aucune obligation en matière d'investisse-ment dans la production. Rappelons que les chaînes généralistes

□ M. Alain Ayache a fait appel à la justice pour récupérer son panier journal. - M. Alain Ayache (le qué, mardi 15 septembre, à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation de la presse et l'audiovisuel qu'il avait dù, le 11 septembre, faire intervenir le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour récupérer 76 tonnes de papier qui lui appartenaient, et qui étaient bloquées depuis dix jours par le Livre CGT à l'imprimerie parisienne Offprint. Le papier a été livré à l'imprimerie Méaulle à Bernay (Eure), où l'éditeur fait désormais imprimer ses journaux. M. Ayache a affirmé qu'après avoir obtenu l'accord du Livre CGT sur des dommages-intérêts de l'ordre de 500 000 F, ceux-ci ont, en fait,

été pavés par l'imprimerie Offprint

sont obligées de consacrer un minimum de 15 % de leur chiffre d'affaires à la production d'œuvres d'expression française. Cette obligation ne concerne pas Canal Plus, bien que la chaîne cryptée consacre une part non négligeable de ses investissements à des télé-



Centre de préparation... aux HEC et à Sciences Politiques \_créé en 1976.

Classes prépa ESC et classes pilotes HEC

Corps professoral répulé Suivi personnalisé et groupes

homogènes

Admission sur dossier pour bacheliers B, C, D.

#### Classes "pilotes" HE Conditions d'admission Vole générale bac C plus mention et/ou

admissibles aux concours Vole économique Bac B et D plus mention et/ou admissibles aux concours Dépôt des dossiers à partir

GROUPE ESLSCA - PCS 2, rue Saint-Saëns 75015 Paris tèl. (1) 45-77-61-19 enseignement supérieur privé

PUBLICITÉ FINANCIÈRE Renseignements: 46-62-72-67

Le Monde

# INSEE La référence au bout des pages...

**TABLEAUX DE L'ECONOMIE FRANÇAISE 1992-1993** 

Une véritable encyclopédie de poche dans les domaines économiques et sociaux.

En librairie et dans les directions régionales de l'INSEE

# IFAM, the best way for the M.B.A.

Depuis 1982, l'Institut Franco-Américain de Management (IFAM) permet à ses étudiants de déboucher en quatre années après le baccalauréat (trois après une prépa.) sur le diplôme MBA des meilleures universités américaines et sur le diplôme IFAM.





INSTITUT FRANÇO-AMÉRICAIN DE MANAGEMENT Établissement d'enseignement supérieur privé, 19, rue Cépre, 75015 Paris - France, Tél. : 47 34 38 23

SOCIAL

La conférence de presse de rentrée de la CFE-CGC

# M. Paul Marchelli dénonce « ceux qui se sont trompés depuis longtemps»

« Nous sommes mai gouvernés», s'est insurgé, mardi 15 septembre, M. Paul Marchelli au cours de sa conférence de presse de rentrée. Le gouvernement a ne peut par continuer impunément à ajouter des phénomènes aussi dangereux que l'accroissement du chômage, le freinage du pouvoir d'achat ou l'augmentation des prélèvements obligatoires», a précisé le président de la CFE-CGC, qui relève « un très grand mécontentement en particuller de la part de l'encadrement».

Dans ces conditions le président de la CFE-CGC ane s'étonne pas de voir que 50 % des Français s'apprêtent à voter anon» au référendem de Maastrichs. Mais s'il estime qu' « il y aura des comptes à régler vis-à-vis de ceux qui se sont trompés depuis longtemps, cette situation fran-

co-française ne doit pas mettre l'ave-nir de l'Europe en péril». Car « même si le traité [uni] semble imparfait, il [uni] paraît nécessaire de franchir cette étape». Et de se félici-tex, en particulier, de voir que, dans le domaine social, le protocole annexé au traité « ouvre la perspective d'un espace de négociation entre les partenaires européens». En ce qui concerne la montée du chômage, M. Marchelli a plaidé pour que « le coût social de la modernisation des entreprises soit pris en charge par ces entreprises soit pris en charge par ces dernières» et non pas par la collecti-vité. Il a de plus proposé d'entamer une réflexion sur les secteurs où a pardelà la contrainte concurren-tielle, on peut faire l'économie de gains de productivité». «Il est néces-saire d'avoir une autre capacité d'imagination».

Une dotation de 2 millions de francs

# Création d'un fonds de secours pour aider les intérimaires de RMO

Pour aider les salariés intérimaires qui connaîtraient des difficultés partid'un fonds de secours, doté de 2 mil-tions de francs. Celvi-ci accordera des prêts sans intérêt, dans l'attente du versement des salaires (1). Les deux syndicats professionnels (le PROMATT et l'UNETT), la CFDT, la CGC, FO et la CGT ont aussi conclu un accord, le 10 septembre,

Cette situation entraîne pour la

première fois depuis longtemps un recul important des prélèvements

Les seconds inflitent au contraire pour une basse des impôts payés par les ménages, notamment de l'impôt sur le revenu, persuadés qu'ils sont qu'aucun redémarrage durable de l'activité économique et des investissements ne se produira si les Francis a supprentent pas leurs dépenses

cais n'augmentent pas leurs dépenses

cais n'augmentent pas leurs depenses de consommation. Une question que s'est posée M. Pierre Bérégovoy jus-qu'à la fin août et à laquelle le pre-mier ministre semble avoir finale-ment répondu par la négative : pas d'augmentation des impôts mais pas de baisse non plus pour les ménages,

ne serait-ce que parce que presque tous les pays de la Communauté sont en train d'augmenter leurs fiscalités

Si le traité est rejeté par une majo-rité de Français, les contraintes pesant sur le budget de l'année pro-chaine, pour n'être plus européennes,

chaine, pour n'être plus européennes, n'en resteront pas moins extrêmement fortes : un déficit bud-gétaire qui s'accroît rapidement, c'est plus de méfiance de la part des mas-

chés des changes qui y voient le ris-que à terme d'une accélération des hausses de prix. Méfiance qui se tra-duirait par des taux d'intérêt à long terme plus élevés et donc des

dépenses budgétaires supplémen-taires: l'Etat aura payé l'année der-nière plus de 150 milliards de francs (plus de 10 % du total de ses dépenses) au titre de la dette publi-que. Les partisans de la relance par

le budget a'ont pas toujours tort mais oublient trop souvent le coût exorbitant des emprunts que l'Etat contracte sur le marché obligataire pour financer ses déficits annuels.

D'une certaine façon, un «non» à Maastricht imposerait même; comme à l'étranger, plus de rigueur en France. Le rejet des contraintes et des disciplines imposées par le traité entraînerait un doute général sur la volonté des pays européens de persister dans leur politique de lutte contre l'inflation. Non seulement les gouvernements des nays à monnaite faible

l'inflation. Non seulement les gouver-nements des pays à monnaie faible ou discutée devraient relever forte-ment leurs taux d'intérêt à court terme, mais les marchés qui règnent presque souverainement sur les taux à long terme augmenteraient à leur tour les leurs en prélevant des primes de risque supplémentaires. A l'évi-dence, l'argent prêté à long terme serait encore plus coûteux, la seule question véritable étant de savoir pendant combien de temps : quel-

pendant combien de temps : quei-

La France, dont le tiers du déficit budgétaire est finance par de l'épargne étrangère, serait touchée par un tel mouvement. C'est bien pourquoi la contrainte européenne disparaissant avec le rejet du traité, serait remplacée par une contrainte des montres par entre forte. Le souver-

marchés encore plus forte. Le gouver-nement, quoi qu'il en dise, a bien été

force de prévoir une telle éventua-

ques mois ou quelques années.

pour limiter les déficits.

pour tenter de régler ensemble les conséquences sociales de cette affaire. culières, après la liquidation judi-ciaire de la société de travail tempo-raire RMO, les partenaires sociaux du secteur ont décidé la création du secteur ont décidé la création exceptionnelles de la part des ASSEexceptionnelles de la part des ASSE-DIC et demandent au ministère du travail que le fonds de garantie des salaires, auquel cotisent les entreprises temporaires, apporte sa contri-bution.

(1) IREPS, 8 rue Bayard, 75008 Paris.

On découvre mieux maintenant

faites, donnant des marges de

manœuvre assez importantes au gou-vernement. Au cours de la acule année 1989, l'Etat encaissa 42 mil-

liards de francs de plus que prévu.

Une dette

de 2000 milliards de francs

Cette manne servit surtout à enga-

ger des dépenses supplémentaires, notamment sous le gouvernement Rocard. L'éducation nationale et la fonction publique en furent les principaux bénéficiaires. Seul M. Edouard Balladur aux finances en 1007.

1987 eut le louable souci de désen-detter l'Etat, ce qu'il fit pour une cinquantaine de milliards de francs

grâce à l'argent des privatisations de l'époque (71 milliards de francs).

Rémospectivement, l'effort apparaît minime par rapport à une dette dont le stock accumulé avoisine mainte-nant les 2000 milliards de francs.

Les apparences furent trompeuses. Parce que le déficit budgétaire – qui atteignait encore 153 milliards de francs en 1985, soit 3,2 % de la richesse nationale – fut ramené en

richesse nationale – fut ramené en quelques années aux environs de 90 milliards (1,4 % du PIB, produit intérieur brut, en 1990), l'impression générale fut que nous étions sur la bonne pente et qu'il suffisait d'attendre pour revenir à l'équilibre. Tout se passa alors comme si la forte croissance des années 1987 à 1990 allait durer toujours, comme si les recettes allaient continuer d'augnenter au même rythme que la richesse nationale, soit d'environ 7 % l'an en valeur. Tout naturellement, l'endette-

valent. Tout naturellement. l'endette

ment de l'Etat passa au second rang des préoccupations.

Les événements qui suivirent ont cruellement démenti cet optimisme. Alors que l'activité économique ne progressait plus que très lentement —

progressant pais que tres teatement -stagnant même pendant de longs mois - les recettes fiscales s'effon-draient tandis que les dépenses enga-gées - essentiellement des dépenses de fonctionnement - continuaient, elles, de progresser allègrement.

Beaucoup de chiffres ont été avan-

cés sur le manque à gagner qu'ont entraîné pour l'État le rakentissement de l'activité économique et la part

phis grande de notre production ven-due à l'étranger (à taux de TVA

zéro). En 1991, les pertes de recettes ont été d'environ 86 milliards de

francs, amenant le déficit budgétaire à 132 milliards de francs, soit 1,9 % du PIB. La dérive est importante :

à la détérioration de la situation sociale et de l'emploi.

Selon l'intersyndicale, sur les 6 313 salariés que comptait la profession à la fin de l'année 1989, il ne devrait rester que 4 000 à la fin de cette année, avec près de 1 000 emplois perdus depuis le 31 décembre 1991. Les raisons avancées par les syndicats sont multiples: l'informatique, notamment depuis l'automatisation du traitement des ordres avec le système Relit, la baisse des affaires bien sir, mais aussi le manque de discernement des autorités de tutelle. Aussi les syndicats demandent-ils l'ouverture de réelles négociations tant avec les ministères du travail ou des finances qu'avec les représentants de l'Association française des sociétés de Bourse (AFSB). L'intersyndicale a aussi élabore des propositions propres à relancer l'emploi. Celles-ci concernent notamment la suppression de l'impôt de Bourse, qui « permettrait de reprendre à Londres une partie des affaires qui s'y traitent»; la création d'un nouvel indice qui pourrait se substituer au CAC 40 et comprendre jusqu'à 250 valeurs; la remise à la criée des valeurs du CAC permettrait également, selon eux, de « recréer un tieu de rencontre entre les observateurs et les acteurs du marché» (à l'image de ce qui s'est fait à la Bourse de New-York). Enfin, la création d'une Bourse de l'emploi pour tous les métiers de la finance (Bourse, puisqu'il a été fait appel à des recettes «exceptionnelles» du genre contributions à la guerre du Golfe et prélèvements sur des caisses publi-ques. Tout cela pour dire que le défi-cit budgétaire a en réalité bel et bien doublé en un an. La rapidité de la

ministres consacré au projet de loi de finances pour 1993, Cela pour durcir le dispositif et l'adapter à la tourmeme. Accepté ou refusé, le traité de Massacht empoisonne déjà le budget de l'année prochaine. dégradation est une leçon que les pouvoirs publics ne sont probable-ment pas prêts d'oublier. Lecon d'autant plus cuisante qu'aucune amélioration ne s'étant produite, le déficit a en tendance à se creuser davantage cette année. Les pertes de recettes fiscales auraient encore avoisiné 90 milliards de l'erreur qui a été commise entre 1988 et 1990. Pendant ces années bénies, les recettes fiscales, dopées par une forte activité économique, dépassèrent largement toutes les prévisions fistes de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra d francs. L'Etat semble cependant avoir limité la casse à hauteur d'une tren-taine de milliards de francs, grâce aux recettes non fiscales et aux prélè-vements sur recettes, celles notamment qui sont versées à la CEE. Le manque à gagner serait donc d'une soixantaine de milliards.

La remontée des cours mondiaux de céréales depuis dix-huit mois, remontée provoquée par des récoltes médiocres, réduit les contributions des Etats au budget européen. L'écart à combler entre prix mondiaux et à combler entre prix mondiaux et prix européens varie dans des proportions importantes, apportant, selon les années, dépenses supplémentaires ou économies budgétaires. L'aisance dont avait bénéficié M. Rocard quand il était premier ministre ne s'explique pas uniquement par de fortes receites fiscales mais aussi par des miliards écono-misés sur les contributions au budget européen : 3,3 milliards en 1989, 7,3 milliards en 1990. Le même phénomène est en train de jouer pour 7 milliards de francs sur l'année 1992 (84 milliards prévus, 77 dépensé).

> Des bases réduites et incertaines

A ces 60 milliards de pertes de recettes globales (fiscales et non fiscales) s'ajonteraient me trentaine de milliards de francs de dépenses supplémentaires. Le déficit budgétaire devrait donc ressortir à quelque 180 milliards de francs, soit un peu plus de 2,5 % d'un PIB qui avoisine maintenant les 7000 milliards de francs. Reste que l'on ignore les cessions d'actifs qui s'ajonteront aux 11 milliards déjà engrangés et dont certaines pourraient se faire de gré à gré, en dehors des humeurs du marché. A ces 60 milliards de pertes de

C'est sur ces bases réduites et incertaines que le projet de budget pour 1993 a été mis au point. Les dépenses prévues augmentent de 3,5 %, atterguant 1 370 milliards de francs ou – si l'on compte les prêts de l'Etat – 1 382 milliards de francs. Les recettes se comporteraient plus normalement que ces dernières années et augmenteraient comme le PIB en valeur (le produit intérieur brut atteindrait presque 7 500 milliards), soit de 5,5 %: + 2,6 % en volume, + 2,8 % en prix.

La progression plus rapide des recettes que des dépenses réduirait de quelque 20 milliards de francs le déficit budgétaire qui serait ainsi ramené aux environs de 170 milplus de 50 % en un an. Encore les chiffres officiels la sous-estiment-ils liards de francs, au-dessus des L50 milliards «admis» par M. Bérélité: un « non » au référendum chiffres officiels la sous-estiment-ils L50 milliards «admis» par M. Béré-de presque 30 milliards de francs govoy dans la lettre qu'il «vait adres-

sée en mai à chacun des membres du gouvernement. Mais on peut faire confiance à la direction du budget pour améliorer la présentation des comptes de l'Etat. Telle dépense importante qui, par sa croissance rapide, a rendu difficile l'établissement des budgets précédents peut devenir par la suite l'ocasion d'éco-nomies, vraies ou fausses. Il en ira ainsi en 1993 avec les milliards de francs que coûte chaque année l'in-demnisation des sinistres à l'exporta-tion garantis par l'Etat à travers la

Coface. Aucun budget n'est jamais sincère l'année même de sa présen-Faire bonne figure

Le gouvernement va donc essayer de présenter un budget dans lequel le déficit ne dépassera pas – ou peu – 2 % de la richesse nationale. Cela pour faire bonne figure vis-à-vis des autres pays européens et des critères de convergence imposés par le traité de Maastricht. Il est important pour le tenue du franc au sein du système monétaire européen (SME) de conti-nuer à jouer les bons élèves de la classe. Ce que nous sommes en réa-lité, même si la vision projetée sur à la reprise de la consommation et donc à l'augmentation des recettes fiscales. Même si, malgré toutes les bonnes résolutions prises, les effectifs de la fonction publique augmentent : du fair de l'éducation nationale (+ 10000 environ), de la police, des gardiens de prison...

pardiens de prison...

Dans ce contexte difficile, les mesures fiscales devraient être rédultes au minimum. Le gouvernement se contentera de mener à son terme la réduction à 33,3 % de l'impôt sur les sociétés actuellement à 34 %. Il en coûtera quelque 5 à 6 milliards de francs intégralement compensés par la taxation des plusvalues latentes sur les titres en valeurs d'OPCUM (organismes de placements collectifs des valeurs mobilières) SICAV et fonds communs de placement. Une mesure de remboursement partiel de TVA due par l'Etat aux entreprises (règle dite du décalage d'un mois) pourrait égadu décalage d'un mois) pourrait éga-lement être annoncée. Mais les sommes en jeu sont très importantes : 100 milliards de francs.

Reste que si la dégradation des comptes de l'Etat a surpris tout le monde per sa rapidité, le retour d'une forte croissance économique – qui se produira plutôt en 1994 que l'année prochaine – peut à l'inverse rétablir les équilibres plus vite que prévu. C'est des maintenant la ques-tion que l'on doit se poser. Elle est essentielle pour déterminer la politique économique que nous devons mener, entre rigueur et relance. Elle est plus importante encore pour la Grande-Bretagne et surtout l'Italie aux prises avec des difficultés vis-àvis desquelles les nôtres apparaissent bien minces. Des pays qui risquent après des années de facilité d'en faire trop, trop vite, pour satisfaire aux

Au risque de prolonger la stagnation économique.

ALAIN VERNHOLES

Hassy

🙀 fotoper offic int & line serie

des taux d'atend

gard 🏕 🗀 🖰 THE COURSE

APPENDENT. 34 124 74

nie de développens

Annie de marie

مرز والشقاب

Articol (Fig. 1) 2.5 Community of € 🤏 (E. 17.27)

Margarity St. 15

magnet 1 con Marie Comment

THE PARTY OF THE PARTY.

SEM

D'AMÉNAGEMENT

en expension région parisienne recharche

UN CHARGE

D'OPÉRATIONS

CONFIRMÉ

UN ASSISTANT

CHARGÉ

D'OPÉRATIONS

Formation universitair bénéficient d'une première expérience dans le domaine de l'aminagement.

Pour cas 2 postes : adresser lettre + CV + photo et prétentions à SARRY 78 14, rus Joël-Le-Theule BP 276 78063 ST-CUENTIN-EN-YVELINES CEDEX.

Un métier pour réussir Secrétaire - WORD 5 opératrice-dactylo

pupitreur programmeur IBN FORUM HALLES 40-39-93-25.

Assist, secrétaire polyvalente. Parfeitement bilingue anglets, espagnol moyeri, syant sens de l'inidative et responts, ch. poete motivant. 43-35-51-04.

CADRE BANQUE

AGENCE Exp. 15 ans, bonne metutse

**ASSOCIATION ORSAC** 

CHARGÉ DE MISSION

Position cadre C.C.N. 1986) pour coordonner et promou-voir l'insertion socio-profes-sionnelle de personnes hand-capées du langlaptées accuel-tées per sea emblissements.

PROFIL: personne expérimentée, syan une bonne connelsuence d me experimente, or monte connelssence de ricon (oretique, juridique), occumpagnament social, nonde de l'entreprise. Des espachés d'initative, de dynamame, de rigueur, de relations sociales sont indepensables. C.D.D. pouvant se transformer en C.D.I. Poete basé à BOURG-EN-BRESSE. Prise de l'onction: 1-11-82. Adresser candidature avant le 30-09-32 au: Sacrétariat de l'ORSAC, 2, us de la Bourse, 69001 Lyon.

CHE AÉRISSE cherche CHEF D'ESCALE basé à Cotonou Blenin). Libre 1-11-92, CDD 6 mois. Parlant français et russe o buigare. Commassance exclusive autorités extraités.

Clinique médico-chiri 130 fits recherche

CADRE INFIRMIER

Formation aupérioure compissance géstion clirique C.C. VIEP ou FEEP, expérience 5 ans minimum. Poste évolutif vers fonction de directeur séjoint, résponsable des résources humaines. Rémunération attractive pour candidat de valeur. Disponible rapidement.

Adresser candidature à M. le directeur, clinique de l'Orangerie, 11, bd Anatole-France 93300 AUBERVILLIERS.

**EDITEUR PARIS-8**°

COMMERCIAL ALLEMAND

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

EDUCATEUR INTERNAT.

LECTEUR. LECTRICE D'ANGLAIS.

TÉL 34-25-48-21

L'AGENDA

Bijoux

BIJOUX BRILLANTS

Cours

du 28-09 su 23-10 : 1 210 f. Min-groupes, 5 olyz. Minn, après-med. sorr ou W.E. EUROPA. Formation. 42-85-22-41 ou 3815 EUROPOR.

COURS D'ARABE

Lecture

J.F. dipl. DEUG listéraire letait lectur

Ecrire à : C. CHARPENTIER LU.V.V., université le Bourgogne, 21000 DLJCN. L'ASSOCIATION

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA VIGNE ET DU VIN

MATEL DE CHHETEVES

Recherche: physiologia des micro-organismes des fermentations. sesignement: physicochin et microbiologie du vin.

« BEAUVAIS MEBIA »

if aura pour principale misaion la rédection et le suivi tachni-que du journel municipal de le Ville de Beauvals (66 000 habicants). Sefeire : 8000 F & 9000 F net

Adresser candidatura menus-crita avec CV décallé + photo et patemions à M. le directeur de la publication de « Beauvais 92 », mairie de Beauvais, 80000 SEAUVAIS.

Date limite d'envoi des candi-datures : 15 octobre 1992. LABORATOIRE CNRS ORSAY (30 personnes)

INGÉNIEUR SYSTÈME Doct.-ing. ou doct 3- cycle ou ingénieur

Pour GESTION et DÉVELOPPEMEN de son cartere de calcul Profil très large, CDD (14000 F brut/mois) Transformable en posta de fonctionnaire CNRS Appelar le 60-19-01-18 ou Fax : 60-19-34-90.

automobiles

ventes

de 5 à 7 CV Particuliair vend Renault Clic RN 1. 2, 5 portes, rouge année 1991, 28 000 km. Prix : 43 000 F. Tél. : 48-94-56-31.

capitaux propositions

eque numéro 8567, 15-17, sue du Col-Plerre-Avia, 75902 Paris Cadex 15.

autre, portefeuille client essuré. Très bonne comm

JURA

Etudie ttes prop. de colleb consultants, ent., organismo. Le Monde publiché sous réf. 8563 15-17, sue du Colonel-P.-Avit 75902 Paris Cedat 15. SUITE FERMETLIPE

SUTTE FERME TUPE 
unite Lyon

DERECTEUR SITE

DERECTEUR SITE

DERECTEUR COMMERCIAL
CHARTHER COMMERCIAL
CHARTHER COMMERCIAL

CHARTHER APPLY ICHART

E and depotence on remajorent

Site of expérience on remajorent

Aut. de huma invesse hammatorial

Disponibiled immédiate Corre au Monde Publicité sous er 8572, 15-17 rue du Col.-Pierre-Av 75902 Paris-cedex 15

ÉLECTRONIQUE pour le réglage, la mainte-nance et le développement des chaines de détection ran-troniques analogiques et des systèmes de traitement et d'acquisition numériques associés, Ecrite à : M. KOSKAS, LLB. CEA SACLAY, 91191 GE-SUR-VETTE Cedex.

TECHNICIEN en

MAISONS DE RETRAITE STUÉES A CHARLY (59), A SANT-BERNARD (01) RECHENC'RENT INFRIMBERS (65) D. L. POUR INTERVENTION EN LIBÉRAL TÉL.: \$2-32-34-50.

Officies ministeiriel attre empk But G1 ou correspondent.
Tel.: 43-28-58-95. Rech. AIDE DE LABORATOIRE 25 Marr. Ecole St-Gebriel, 21, no de la Lisetta, 92200 BAGNELOL TEL: 48-57-51-22.

NSTITUT DE FORMATION FORMATEUR POLYVALENT eu 1/11/92. CDD. 1 an. 8 GOO F net menauel. Justifiet d'une formation de niveau 3 acquise, et/ou d'une expé-ieure perfectes profitations acquise, et/ou d'une expe rience profession, confirmée Lettre + CV, sous riff. 8554 le Monde Publiché 15/17, r. du Col.-P.-Avia 75902 Paris Cedex 15

COUPLE PARIS CENTRE
rach, amployée de maison
sérieuse, non fumeuse, Plein
amps, déclarée. Log, dans
tudio indép, it cft. Réf. exjése. A perif du 1° sept.
Ecr. au Monde Publicité
au per 8557 URGENT ÉCOLE SECONDAIRE PRIVÉE recherche
PROPS ties disciplines
SECRÉTAIRE sténedectylo.
761. pr RDV : 42-80-03-71. sous nº 8552 15/17, r. du Col.-P.-Avis 75902 Pris Cedex 15

**DEMANDES D'EMPLOIS** 

CHEFS D'ENTREPRISE

L'Agence Nationale Pour l'Emploi

INGENIEURS toutes spécialisations

Ets. privés d'enseignement supérieur - animatrice stages intra-entreprise.

RECHERCHE: poste consultant that

CADRES administratifs, commerciaux

• JOURNALISTES (presse écrite et parlée).

nt et gestion du personnel, gestion structure nationale - techniques de dévelop-

pement - rel. publiques. RECHERCHE: poste Paris - R.P. (Section BCO/JC 2270). H. 42 ans - INGENIEUR - 12 ans expérience informatique de gestion, direction de

projets - service et consultant (SSII), compétences en management, conseil, organisa-tion, conduite de projets, formation, relations commerciales entreprises, suivi, déve

lop. - connaissances : IBM, gros et minis systèmes, MERISE. AX. AL. SDMS, sécurité des syst., contrôle qualité logiciels...

RECHERCHE: direction info. on resp. domaine ou consultant (SSII) Paris - R.P.

vous propose une sélection de collaborateurs :

L'ARLA (Association pour le Restauration les Immaubles Anch

CHARGÉ(E) D'OPÉRATION OUR L'ÉTUDE ET LE SUIV

D'OPERATIONS PROGRAMMEES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT Formation initiale bitiment de prétérance.
 Excellentes capacités restionnées.
 Capacité réactionnée.
 Grande sensibilité aux aspects récisus de la réhabili-

Lettre, CV at prêt, sont à sny. à M~ la Directrice de l'A.R.I.A.

Cours des Chaînes 15, rue des Franciscai 68100 MULHOUSE Tél. 89-68-11-14 LE COMITÉ FRANÇAIS D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

1 CHARGÉ D'ÉTURES Ayant solide formati Sc. soc. et statistiqu l'oste à pourvoir immé contrat à durée détern de 6 mols.

CV, lettre de m ticles publiés su C.F.E.S.

SÉLECTION IMMOBILIÈRE URGENT

appartements ventes 3- arrdt MARAIS. Arts-et-Métiers Bess STUDIO, 3- ét. Confort. c chambre de service: Prix: 390 000 F. Tel.: 48-04-84-48.

1 MISKOLC, 3525 HONG Tel::38 (45) 327-687 formation professionnelleSTAGES BE BOCKMENTATION

DANS THE AGENCE DE PUBLICITÉ **VOUS ÉTES** ÉTHUANT(E)

EN BOCKMENTATION BAC + 2, BAC + 3 nous yous proposons SI vous êtres spécialist

iste : revue de presse, systematic documentaire, photos pies, classement, gestion d'innée documentaire. Stage l'année à 3/4 mos.

Ref. A56130785 Convention de stage demandée.

stage chois!

a PREMER CONTACT

38, rue de Villers,

92532 Levellois-Perret Con

BOULDANE BREGUET 47-58-07-17

marais temple 3 p., cuis., spi. de beins, ex GDE TERRASSE s/nsa, 5- 40 920 000 F. - 48-04-35-35. 5• arrdt

DUPLEX TERRASSE CONTROL UNG POLITE MEISON : SERGE KAYSER 43-29-60-80. Jardin des Plantes, stand. récent 33 m² de qualité de vie, sud, celme, gde terns. amé-nageable, dernier ét. Part. : (16) 41-87-39-20.

6• arrdt 6- ARRONDISSEMENT RUE JACOB

Sur cour pavie et dans imm.
18 siletie, charme. DUPLEX,
POUTRES. 3 réceptions,
3 chambres. 2 seles de bairs,
talsité égabés. Excellent état.
Prix: 4 MF. Parking possible. Tél.: 45-87-84-30.

INSTITUT, Soleil, 82 m² en Cheme, 3-, esc. 2 900 000 F. SERGE KAYSER 43-29-60-60. R SEVRES 588 880 lesu sindio 11 cft. Gde s. de im angements. Idéal inventisseu CASSE. - 45-66-01-00.

RUE DE SAVOIE. 50 m² DE CHARME. 1 400 000 F. 46-31-51-10.

7• andt INVESTISSEUR AV. DUCUESNE : 45-68-29-11 2 PIÈCES, 63 m² sur avision

9- amdt H-N.-D.-LOPETTE. Dans barnstole propre, bess studio entileres équipé. S'esser calma. Nasr. 3 a a/plufond, interphone, digicade. 350 000 F. 42-71-81-48.

11• andt LUXUEUX 99 m² 3/4 P. sale de betes avec jacuzzi + chembre de aervica 2 300 000 F immo Marcadet 42-51-51-61.

NATION près metro. Imm. brique STUDIO cob cuie., it cft. 3 dig s/rue. Px: 315 000 F. CREDIT - 43-70-04-84.

PL. VOLTAIRE. Bei imm. SPLENDIDE 2 p. cuis, wc. bains, 1 v 4tg s/rus et cour Digloods. 698 000. CREDIT - 43-70-18-00.

13• arrdt -13-, MAISON 150 m², living + 3

14• arrdt

M\* ALESSA, 498 000

esu studio. Kischenens, bei .c. Très cleir, sana vis-in CASSIL: 45-66-43-43. 15• andt

FALGUIÈRE 898 000 Grand 2 PIÈCES Impeccabl CASSIL RIVE GAUCHE: 45-86-43-43.

Mª CHARLES-MICHELS Rus Beaugressile. P. de 1., stand. BEAU 2 P., cuit. équipée. a. d. bains. Marbre, tapla. esc. 6° át. asc. 670 000 F. 48-04-35-35 16 arrdt

RANELAGH Gd 2 P. 57 m<sup>2</sup> + margage 15 m<sup>2</sup> s/jard., celme. 950 000 F NOTARE : 44-77-37-53.

17: arrdt APPARTEMENT GRAND STANDING 420 m² Très grande façade sur para Moncpau (triple riceptior 90 m² + 8 grandés pièces funciosament eminage, Bol suries. Prix dievé justifié, inter médiaires s'abateur. Tét.: (16) 88-50-23-98.

Tél. : (16) 88-50-23-99. Fax : (16) 88-25-79-63. 19- arrdt

MAISON JARDIN Soleil, Prox. B.-CHAUMONT SERGE KAYSER, 43-29-60-60

Hauts-de-Seine 80ULOGNE, EGLISE, 6 PCES, 120 m², Imm. 1938 75 MF, COTMO: 47-83-82-7

CEV. 42-68-05-43.

locations non meublées

E. C. Select

Carrier .

\_પ્ર'

.

் இரை இது இரு

19 8 4 8 4 C

£3:

 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \widetilde{f}_{i}$ 

1844

in.

es reside

200 AV 10 M N

4545 4 ---

IIS LOCAL

----

化电流流 滑

offres Paris 17" MONCEAU, rare, 120 m². Terrassa 100 m², sama vis-à-vis. PARTENA: 40-07-88-60. 7°. BDST-GEFMAIN, Apr. 130 m². 5° ág., Baio, Gd stand. 20 000 F. 40-07-88-50.

ILE SAINT-LOUIS individuelles A 10 mm de la mer et du golle de Seint-Tropez. Maisons-dens hamesu su cour d'un vi-lege provenent. 3 chores, living, terrassa. Garege, tadin. Frats réclais. 895 000 F. Les Berrys. Tél.: 94-56-07-13. kidel pied 4-cerre supertie displax 82 m² krajeux charme; ceractiere, vente ou location, 48-24-63-66; aufr et W.E. 42-40-35-94. PARIS-12- près du Bois, 2 p.
rén., dibie vitr., cheuf, gaz
indiv. S. d'esu, W-C
aép., cave, 5- ét., asceite,
grd belc. 4 500 F ch. et tisses
compr. 764. 42-68-00-08
avant 8 h ou apr. 18 ft.

Encaptionnel, Battes-Charmon: Mateon invisible de la rue, 90 m², jerdin privadi, bursen, 2 dh. a.d.h., 2 wc, charminés. Tél.: 43-80-50-40, h. de bur. et dernier étage. Grand PIÈCES, cuisine équipée alcon et termese. Ascenteu regover. 100 aménageable jerd. + s./sol aménageable 4, sv. DE LA FRILLERE. S/pl. vendredi, 13 h-18 h. 48-04-94-24. Ncon et serames. Ascentes rect. 9 700 F charges com-rides. Tél.: 40-34-23-20.

locations

non meublées

demandes

**EMBASSY SERVICE** 

recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VIDES OU MEUBLES

(1) 45-62-30-00

INFORMATICIEN Prof. Ibé-rale ch. Paris, locacion se-loca-tion. Partage, dépand. 1/2 p. 4 000 F ch. compr. maximum.

proprietes MONTARGIS, 1 hours Paris,

nier aménageable. Belles dépard. Boxes cheveux. Px total : 548 000 F, crédit 100 % possible. Tél. 24 s/24.

(16) 38-55-72-92 on

(16) 38-85-56-56

fonds de commerce

BASSERE RESTAURAN

CHATEÂU DE VINCEA

150 piaces senie Gros chillre d'affi Prix junitifié.

Après 20 haures.

bureaux

JOINVILLE-LE-PONT

trum, stand. Livraison sept 92 Bureaux activités 700 m² divi sibles, 900 F le m² HT. Ren

ig. et documentation : imn Mancades. 42-51-51-51.

VOTRE SIEGE SOCIAL

DOMICILIATIONS

et 1015 services, 43-55-17-50.

Locations

Ventes

Paris

UNIVERSITÉ appartements 270 m², 7 P. 20977 F net. ASN 48-24-63-68 et WE 42-40-35-94. achats CABINET KESSLER PHANT. GO STANDANG

Appt. 275 m², 7 pcss, 1° ét tt. cft. 25000 F per mois. Tél. : 40-48-02-30. recherche de tte urgence beaux apparts de standing ptès et gries surfaces. Evalue tions grat. sur demande. 45-22-03-80. - 43-59-68-04. (Région parisienne) VERSAILLES centre lycée Hoche, Particuler loue studio 40 m². Caractère attending. 3 600 F CC. Tel.: 39-46-06-63, 10 h à 22 h.

EMBASSY SERVICE rich, pour CUENTS ETRANGERS, APPARTS DE HAUT DE GAMME (1) 45-62-16-40

PROPRIÉTAIRES Vous vendez ou louiz un appr avec ou sans cft. Adressez-vous à un professionnel FNAIM, immo-Marcadet. 42-61-51-51. Pax: 42-85-65-55.

Recherche 2 à 4-P. PARIS-Préfère RIVE GAUCHE. PAIE COMPTANT chez notaire. 48-73-35-43 même le sor.

A CHÈTE COMPTANT NOTAIRE STUDIO à 3 PCES. DÉCISION BANGDIATE. MINIMITE DO 000 F. 48-04-84-48 poste 287-1

Rech. URGENT 100 à 120 m² PARIS. Préf. 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 4-, 9-. Pale compt. chez notaire. - 48-73-48-07. pavillons

Ters commond. proc. 150 no 2 (min). + #4. total, gar. 7 V., sdj. 36 m², 4-5 ch, 2 u. da b., 2 wc. 588 m² turr. clos gays. 84 La Plansio Travisa. 45-83-11-41. Px : 2 150000 F.

XYHI: YAUYEKARGUES PAVILLON

Caractère à rénover quartier très cabre, proximité métro et bus, Jardin + cour, possibilité extension. 2 200 000 F. Agence s'ebst. Tel. : (1) 42-63-08-18.

LES TEMPLOSES DE MINISTE imm. ville grand standing.
3 dupler, 140 m², terr.-jerd.
100 m², 75 m² et 65 m².
19000 F le m² moyen, Lort.
138 m². Jardin 35 m².
16600 F le m² moyen, Lort.
6600 F le m² moyen, Livrason immédisor. Documenta-

Belle sifaho d'angle. lardin d'hiver. Sella sono: **Tél.: 43-28-25-76** RAMATURILE-PAMPELOHNE

5 minuse of is playe, vile air persis 1 600 in 2. Puties vos sur mer. 2 500 000 F. (LES BARRYS; T.E.: 94-56-07-13. chalets A LOUER LES ARCS

SUPERBE CHALET 100 m<sup>2</sup> sur les pistes, meublé 70-17 pers. (15) 25-21-01-61 terrains TERRAINS CONSTRUCTIBLES VUE SUR MER Gesein, Grimsud, Russatuelle, Saint-Tropez, LES BARRYS, Td. ; 94-58-07-12.

commerciaux Ventes gym, danse, stc. 700000 F. (1) 40-30-16-60.



Pour passer vos annonces :



46-62-72-02 46-62-73-90

3.

FAX: 46-62-98-74

Le Monde PUBLICITE

12, rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09

La plus formidable choix e Cue des affaires exceptionnelles a derit le guide Paris pas cher, as bijoux or, ties plerres précieuses, alliances, begues, cieuses, sirances, bagues, argenterie ACHAT-ÉCHANGE BLIQUX

PERRONO OPÉRA Angle bd des Italiens 4, Ch.-d'Anon, magasin à L'ÉTOLE,

Échanges

ANGLAIS INTENSIF

Tous nivx. Jour, soir. Samed. Enfants: marcred. st. samed. Inscript. AFAC: 42-72-20-88.

MODÉLISME-STYLISME Coupe, coupure. 45-84-27-59. Initiation et perfection. Association organise cours Allemand-Angleis tous no. en patit groupe 43-42-15-86

commerciales herche partenaire Sté S.T.P.E.

Matériel informatique

J.F. 21 ans, dynamique eiraent les contacts humains, recherche poste dans le domaine réception, standard

J. F., 23 ans, HEC + DEA Extraire cherche emploi de préférence secreur culturel ou média. Sorire sous réf. 8570. Le Monde Publicas,

JH 20 a. recherche ENTREPRISE pr contrat de qualif. 815 manus-nance eutomatisme per altem. Avt le 17/09 : 64-32-88-78.

RECHERCHE: direction info. on resp. domaine ou consultant (SSII) Paris - R.P. (Section BCO/IC 2271).

DIRECTEUR DE CONTROLE DE GESTION - 49 ans - ESCP finance + DPLBA London B - school, bilingue français, anglais (espagnol) - 20 ans expérience dans multinationales - polyvalent PME ou groupe - bonne maîtrise fonctions - financière, comptable, analytique, reporting, informatique, personnel - sachant motiver et animer une équipe de gestion vers son objectif de rentabilité.

RECHERCHE: poste similaire sur R.P. - France - étranger (Section BCO/IC 2272).

J.H. 26 ans - IEP + DESS finance - 6 mois expérience en analyse financière en secteur automobile nombretur changes hancaires.

TRABUCTRICE

particuliers,
dépôts épargne,
prèss arientation,
commerciale,
gestion parsonnel et
sacri-informatique,
cherche équivalent
al-france.
Tél.: 45-39-51-59
(vépondeur). F. 50 ans - ASSISTANTE DE DIRECTION spécialisée relations publiques et récrute

jenne.

RECHERCHE: poste à responsabilités dans secteur similaire ou autres aur Paris R.P. ouest et nord, possibilité exonération URSSAF (Section BCO/IC 2262).

PARIS - F. - SC. PO. - DEA INFO - 20 aus expérience enteignement - IUT Univen CHIRURGIEN GÉNÉRALISTE Français, 40 a. exp. França e pustre-mer, bil. fr.-angl., rech posse de préf. en Asia du Sud-Est.

resp. formation - entreprise, banque, tourisme, presse, audiovisuel ou dir. étu stages dans grande école (Section BCO/BD 2263).

COMPTABLE UNIQUE - 46 ans - Etudes supérieures - bonne expérience compta lité générale toutes déclarations sociales, fiscales, missions d'audit avec commissa F., 42 ans, sérieuse, cherche emploi RESPONSABLE DE MAGASIN de prêt-è-porter ou autre, portefeuille clientèle

aux comptes, gestion de personnel - pratique de l'outil informatique.

RECHERCHE: poste à durée indéterminée ou missions ponetuelles au sein de PMI

PME ou grande entreprise Paris - Ile-de-France (Section BCO/BD 2264).

H. 40 ans - Maîtrise sciences éco. - IEP - ISA - expertise-comptable - expériences cante. 25 ans expérience. De préf. Paris ou banileus sud. Temps disponible. Libre de suits. Tél.: 69-86-76-69 apr. 15 h. d'audit, conseil et de direction d'entreprises.

RECHERCHE: poste de direction générale, direction financière d'entreprises moyennes ou de conseil notamment dans les domaines de redressement d'entreprise ou des échanges économiques avec l'ancienne Indochine (Section BCO/IC 2265). ASSISTANTE ANGLAIS

expérience sexteur tertimire et industriel en gestion administrative du personnel, paie recrutement, relations avec organismes sociaux et représentants du personnel. HOMME TERRAIN Exp. structure de vente France-suport. Recrutement, format., sni-PROPOSE: sa collaboration à PME-PMI Paris et R.P. (Section BCO/IC 2266). F. - 43 ans - 14 ans expérience commerciale (relations publiques, gestion achat-ven) F. -43 ans - 14 ans expérience commerciale (relations publiques, gestion actair-vente formation de personnel) dans le secteur de la mode, haute courure et fourrure trilingue anglais, espagnol.

RECHERCHE: poste de chef de venue ou de directrice commerciale dans tous secteurs d'activité sur Paris (Section BCO/IC 2267).

INGÉNIEUR ESME - Longue expérience au sein groupe international informatique dans le secteur marketing industriel.

PROPOSE: à entreprise ses compétences et expérience des activités promotionnelles.

pour assurer responsabilités dans projets sulvants : logistique événements (salons...) marketing produits - gestion centre séminaires/DEMOS (Section BCO/JC 2268).

mms, precise yet met state sent, per 761: 59-52-87-61 Fex: 58-63-59-18, Sorée étape: 250 F. HOME D'ENFANTS

(900 m altitude près frontière suisse

lonv. : VTT, jeux collect., peintu Voca, tenes, poney, mitel, échec febro. tu pen. 2080 F semaine/entent. Tel. : (16) 81-38-12-51. Jeunes filles

A SAISIR
Vends tot Mar, tstoah 2 FX 8/80 m
+ Lactaur + disvier
+ Mostsaur couldur Formac 2 pouses Tanton
- Table 8 digestier Wacom A 3
+ Logical exception excess
Engangle 45c, neuf, Prox 80 000 F
Tid.: 92-51-92-94 qu 92-21-34-19. Vacances,

tourisme, HOTEL-RÉSIDENCE ANGLET, BIARRITZ, PARME: 70 gradica-appts, Kinchersette TV stell., till. direct, piscire, terrisis, precise golf filet, squash harmosen, causta a musculat

Agricum Jameste et Sports. Vess et Likava accuellent vos enforts dans una estratora ferma XVI s . contincablement résourés. 2 ou 3 arris per chère succ s. de bes, vo. Stude su miliau des plurages et fortes Accuel volont. Erenté à 15 entre, viel en cas de 1 « signaton. Ambanca tanisse et c'réleut.

au pair

Eurdiante cherche à Pans chambre en échange de baby sitting ou cours de soutien. Fr., all., engl. Tél. : {16} 50-09-84-08.

Gymnastique à domoile. Par professeur de culture physique diplômé d'Esst. Travell séneur. Bonnes références. Tél. : 42-39-04-83 (répondeur).

F. - RESPONSABLE DU PERSONNEL - maîtrise en droit privé + IAE - 12 au ion esp., rech. poste respons statistive, T. 43-36-51-04

commedias, spécialiste industria pharma-cautique, imprimeria, édition, orgas, événements. Prop. sce. missions. Résultats Tél.; 48-23-80-38

FEUNE TECHNICIEN SUPÉRIEUR en informatique industrielle - connaissant IBM
- PC et compatibles langage et pascal MS-DOS UNIX WINDOWS, ayant rravaillé sur le contrôle qualité par vision artificielle et sur API télémécasique APRIL SIEMENS. RECHERCHE: poste évolutif secteur indifférent sur région quart Sud-Est et R.P. sur Para, région parisienne. Tél: 40-05-06-62 es 44-48-82-48. (Section BCOIFC 2269). RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT à échelon national de mutuelles vie - diplôme CHEA - 25 ans expérience en : régimes retraite par capitalisation et articles L. 441, etc. - épargne, prévoyance (ind. - coll.) - retrutement, animation réseau salar, enca-

15/17, rue du Col.-P.-Avis, 75902 Paris cedex 15.

RELAXOLOGUE

RECHERCHE: poste d'analyste financier ou de crédit en benque-mobile ou sté financière sur Paris et R.P. (Section BCO/JC 2273).

ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER : TÉL.: 42-85-44-40. poste 27.

automobile, nombreux stages bancaires.

# LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

| Type<br>Surface/étage                     | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                        | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                   | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                     | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                  | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                              | Loyer brut<br>Prov./charg |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| :<br>:                                    | <del></del>                                                       | <u>' </u>                     |                                         | -                                                                              |                               |                                        |                                                                         |                           |
|                                           |                                                                   | 1                             |                                         |                                                                                | İ                             |                                        |                                                                         |                           |
| DADIO                                     |                                                                   |                               | 5 PIÈCES                                | 102, av. du Maine                                                              | 10 859                        | 3 PIÈCES, IMM. NEUF                    | ASNIÈRES<br>38-46, que de l'Alma                                        | 5 800<br>+ 753            |
| PARIS                                     | •                                                                 |                               | 105 m², 6• étage<br>partúng             | AGIFRANCE - 43-22-23-81 Frais de commission                                    | + 1 020<br>7 727              | 76 m², 1≃ étage<br>parking             | SAGGEL VENDONE - 47-78-15-85                                            | 4 176                     |
| 1 <b>≈</b> ARRONDISS                      | FMENT                                                             | ·                             | 15- ARRONDISS                           | PERMENT                                                                        | 1                             | 4 PIÈCES, IMM. NEUF                    | BOULOGNE                                                                | 8 900<br>+ 820            |
| PIÈCES                                    | 1 10. rue du Mt-Thebor                                            | 1 13 000                      |                                         | _                                                                              |                               | 82 m², rez-de-ch.<br>terrasse, parking | 62, rue de Bellevus<br>GERER - 49-42-25-40<br>Frais de commission       | 5 070                     |
| 109 m², 5- étage                          | AGF - 44-88-45-45<br>Frais de commission                          | + 900<br>9 250                | 3 PIÈCES NEUF<br>grand standing         | 20 bis, av. de Lowendal<br>SAGGEL VENDÓME - 47-42-44-44<br>Frais de commission | 13 450<br>+ 1 701<br>9 684    | 2 PIÈCES                               | BOULOGNE                                                                | 4 871                     |
| A DDONDICO                                |                                                                   | J                             | 91 m², 2· étage<br>4-5 PIÈCES NEUF      | 20 his. av. de Lowendal                                                        | 23 050                        | 50 m², 1= étage<br>parking             | 8, rue de l'Abreuvoir<br>AGIFRANCE – 46-95-81-85<br>Frais de commission | 3 812                     |
| 2• ARRONDISSI<br>2 PIÈCES                 |                                                                   | I 6.500                       | 158 m², 4• étage<br>parking             | SAGGEL VENDOME - 47-42-44-44<br>Frais de commission                            | + 2 946<br>14 436             | 3 PIÈCES                               | BOULOGNE<br>  B. ma de l'Abreuvoir                                      | 4 814<br>+ 1 139          |
| z PIECES<br>30 m², 5• étage               | 5, rue Volnay<br>GCI - 40-16-28-71                                | + 1 072<br>325                | STUDIO<br>35 m², 5- étage               | 17-19, rue Bausset<br>CIGIMO - 48-00-89-89                                     | 2 950<br>+ 600                | 68 m², 1= étaga<br>parking             | AGIFRANCE - 48-03-61-83                                                 | 3 768                     |
|                                           | Frais d'actes                                                     | 1 325                         | 3: PIÈCES                               | Honoraires de location<br>69, rue Fondary                                      | 2 394                         |                                        |                                                                         | 1 7 552                   |
| 4 ARRONDISS                               | EMENT                                                             |                               | 3 PIECES<br>104 m², 5- étage<br>parking | SOLVEG ~ 40-67-06-99                                                           | + 1 660<br>9 438              | 3 PIÈCES<br>70 m², 5- étage            | LEVALLOIS 7. aliée Clauda-Michel AGF - 44-86-45-45                      | + 542                     |
| 2 PIÈCES<br>50 m², 5• étage               | 15, bd Bourdon<br>CIGIMO - 48-00-89-89                            | 4 480<br>+ 900                | 4 PIECES                                | 69, rue Fondary<br>SOLVEG - 40-57-06-99                                        | 13 685<br>+ 1 650             | parking                                | Frais de commission                                                     | 5 374                     |
| belcon .<br>3 PIÈCES                      | Honoraires de location<br>15, rue des Lions-St-Paul               | 3 496<br>12 000               | 110 m², 3- étage<br>parking             | Frais de commission                                                            | 10 664                        | 6 PIÈCES                               | NEUILLY                                                                 | 18 96                     |
| 116 m², 2- étage                          | SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission                       | + 1 702<br>9 004              | 2 PIÈCES<br>50 m², 4- ét.               | 126, rue Lecourbe<br>LOC INTER - 47-45-15-84<br>Frais de commission            | + 602<br>3 690                | 157 m², 6• étaga<br>parking            | 5, bd RWallace<br>AGIFRANCE - 46-24-60-49<br>Frais de commission        | + 2 15                    |
| C. A DOOLIDIOO                            | TE APATT                                                          |                               | balcon, parking                         |                                                                                |                               |                                        |                                                                         |                           |
| 5" ARRONDISS                              |                                                                   | . 114 000                     | 16. ARRONDIS                            | SEMENT                                                                         |                               | STUDIO<br>33 m², 3• étage              | NEUILLY<br>22 ter, bd du Général-Leclerc                                | 3 944<br>+ 475            |
| 3 PIÈCES<br>82 m², 4º étage               | 27, rue Mazzarine<br>AGF – 44-86-45-45<br>Frais de commission     | + 1 250<br>9 962              | 2 PIÈCES                                | 185, bd Murat<br>LOC INTER - 47-45-16-09                                       | 5 542<br>+ 529                | perking                                | GCI - 40-16-28-68<br>Frais d'actes                                      | 27                        |
| 3 PIÈCES, IMM. NEUF                       | 4, rue de la Collégiale<br>GERER - 49-42-25-40                    | 9 200                         | 53 m², 1ª étage<br>baicon, parking      | Freis de commission                                                            | 4 266<br>I 3 400              | 4 PIÈCES                               | I NEUILLY                                                               | 19 90                     |
| 81 m², 2• étaga<br>parking, culs. équipés | Frais de commission                                               | 8 830                         | STUDIO<br>37 m², rez-de-ch.             | 133, av. de Versailles<br>SAGGEL VENDOME - 47-42-44-44                         | + 524                         | 159 m², 2• étage<br>Box                | 74, rue de Chézy<br>GCI - 40-16-28-68                                   | +335                      |
| 6. ARRONDISS                              | FMFNT                                                             | · ·                           | 47. ADDONIDIO                           | PEMENIT                                                                        |                               |                                        | Frais d'actes                                                           | 1 80                      |
| 6 PIÈCES                                  | 47. ma de Sèvres                                                  | 23 300                        | 17• ARRONDIS                            |                                                                                | 1 17 000                      | 3 PIÈCES<br>70 m², 2• étage            | NEUILLY<br>223, av. Charles-de-Gaulle                                   | 6 90<br>+ 1 09            |
| 203 m², 5• étage                          | SAGGEL VENDÔME - 47-42-44-4<br>Frais de commission                | 4 + 2 558<br>16 776           | 5 PIÈCES<br>128 m² , 3• étage           | 25, rue du Colonel-Moli<br>AGF - 44-86-45-45                                   | + 1 290<br>12 097             | possibilité parking                    | CIGIMO – 48-00-89-89<br>Honoraires de location                          | 5 23                      |
| •                                         |                                                                   |                               | 3 MÈCES, IMM. NEUF                      | Freis de commission                                                            | 9 065                         |                                        |                                                                         | 1 16 27                   |
| 7. ARRONDISS                              | EMENT                                                             |                               | 71 m², 2• étage<br>balcon, parking.     | GERER - 49-42-25-40<br>Frais de commission                                     | 8 700                         | 5 PIÈCES<br>138 m², 3• étage           | NEUILLY<br>15-17, av. Sainte-Foy<br>AGF 44-86-45-45                     | +150                      |
| 4 PIÈCES                                  | 12, place Joffre<br>  GCI - 40-16-28-89                           | 14 708<br>+ 2 088             |                                         |                                                                                |                               | 2 caves                                | Frais de commission                                                     | 11 58                     |
| 123 m², 5- étage                          | Frais d'actes<br>2, square Latour-Meubourg                        | . 571<br>1 17 500             | 19• ARRONDIS                            |                                                                                | 4 GEA                         | 4 PIÈCES                               | PUTEAUX -                                                               | 5 37                      |
| 6 PIÈCES<br>180 m², 2• étage              | CIGIMO - 48-00-89-89 Honoraires de location                       | + 2 610<br>12 870             | 2 PIÈCES<br>40 m², 7• étage             | 2-10, rue de Johnville<br>AGF - 44-86-45-45                                    | 4 350<br>+ 610<br>3 095       | 81 m², 1= étage<br>parking             | 1, rue Volta<br>AGF - 44-86-45-45                                       | 38                        |
| 3 PIÈCES                                  | 50, rue de Bourgogne<br>SOLVEG - 40-87-06-99                      | 14 560<br>+ 1 455             | parking                                 | Frais de commission                                                            | 1 3030                        | [                                      | Frais de commission                                                     | •                         |
| 88 m², 2• étage<br>parking                | Frais de commission                                               | 11 320                        | 20- ARRONDIS                            | SEMENT                                                                         |                               | 4 PIÈCES<br>81 m², 1= étage            | PUTEAUX<br>1, rue Volta                                                 | 5 3<br>+ 9                |
| 8. ARRONDISS                              | EMENT                                                             |                               | 4 PIÈCES                                | I 62-56 rue des Haies                                                          | 7 370<br>+ 1 475              | parking, cave                          | AGF = 44-86-45-45<br>Frais de commission                                | 3.8                       |
| 2 PIÈCES                                  | 122, rue du Fg-St-Honore                                          | 7.700                         | 110 m², 7• étage<br>terrasse, parking   | CIGIMO - 48-00-89-89<br>Honoraires de location                                 | 5 576                         | ]                                      |                                                                         |                           |
| 57 m², 1= étage                           | Frais de commission                                               | + 614<br>5 479                | ·                                       | :                                                                              |                               | 94 VAL-DE-MA                           | ARNE                                                                    |                           |
| 3 PIÈCES<br>67 m², rez-de-ch.             | 45, rue de Courceses<br>AGF - 44-86-45-45                         | 6 291<br>+ 781                | 78 YVELINES                             |                                                                                | l 5 248                       |                                        |                                                                         | _                         |
| 4 PIÈCES                                  | Frais de commission<br>27, rue Daru                               | 4 477<br>15 350               | 3 PIÈCES<br>66 m², 1= étage             | 42, rue des Ursulines<br>AGF - 44-86-45-45                                     | + 790<br>3 735                | 4 PIÈCES<br>100 m², 6r étage           | JOINVILLE<br>8, rue Halifax                                             | 7 1<br>+ 10               |
| 105 m², 5- étage                          | AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                          | + 1 300<br>10 923             | parking<br>2 PIÈCES                     | Frais de commission SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                                      | 3 900                         | parking                                | SAGGEL VENDÓME - 47-42-44-44<br>Freis de commission                     | . 51                      |
|                                           | · ·                                                               |                               | 52 m², 3- étage<br>parking              | 14-18, rue du D-Timsit<br>LOC INTER - 47-45-16-09                              | + 1 020                       | a puènce                               | SAINT-MANDÉ                                                             | 67                        |
| 9. ARRONDISS                              | SEMENI<br>  26, rue de Châteaudun                                 | 12 665                        | розхазу .                               | Frais de commission                                                            | 3 078                         | 3 PIÈCES<br>68 m², 6- étage            | 31-33, av. Joffre<br>LOC INTER - 47-45-15-84                            | + 71                      |
| 5 PIÈCES<br>149 ភា², 1« étage             | 26, rue de Chatesucun<br>AGF - 44-85-45-45<br>Frais de commission | + 900<br>9 507                | 92 HAUTS-DE                             | -SEINE                                                                         |                               | balcon, parking                        | Frais de commission                                                     | 5 1                       |
| 14 ARRONDIS                               |                                                                   |                               | STUDIO, IMM. NEUF                       | 1 ASNIÈRES                                                                     | 9 400                         | 4 PIÈCES                               | VINCENNES                                                               | 83                        |
| 4 PIÈCES                                  | I 7 Infon-Guerrie                                                 | 10 650                        | 36 m², 3º étage<br>parking              | 38-46, rue de l'Alma<br>SAGGEL VENDÓME - 47-78-15-88                           | + 371                         | 92 m², 3• étage<br>cave, parking       | 4, aliée JDaguerre<br>AGF - 44-88-45-45                                 | 59                        |
| 92 m², 1° étage<br>perking                | SAGGE VENDOME - 47-42-44-4                                        | 7 668                         | parking .                               | Frais de commission                                                            | 2 448                         | 1                                      | Frais de commission                                                     | . 55                      |

# CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE















# Le Monde

Chaque mercredi (numéro daté jeudi) Vos rendez-vous IMMOBILIER

La sélection immobilière - Les locations des institutionnels - L'immobilier d'entreprise

Professionnels: 46-62-73-43 - Particuliers: 46-62-72-02/46-62-73-90

THE WEST

# ENTREPRISES

Alors que Saint Louis dément toute velléité d'OPA

# La City s'interroge sur l'avenir du groupe papetier Arjo Wiggins Appleton

Le groupe papetier franco-britan-nique Arjo Wiggins Appleton (AWA) était au centre de toutes les romeurs, mardi 15 septembre, à la Bourse de Londres. L'annonce d'une baisse de 19 % de son divi-dende pour le premier semestre – une mesure qui devrait être reconduite au second – a durement seconé le titre, qui chutait de 29 % à 129 pence. Analystes et gestionnaires de la City étaient d'autant plus pris à contre-pied, que la baisse des résultats - ~ 27 % avancée pour justifier cette mesure était, elle, conforme aux prévisions. Et plutôt inférieure à la dégradation enregistrée par les autres grands groupes papetiers euro-péens. L'allemand PWA (Papier-werke Waldhof-Aschaffenburg AG, par exemple, ne vient-il pas d'an-noncer une chute de 87 % de son bénéfice imposable au premier

AWA a plutôt bien résisté à une

difficile pour l'économie mondiale et l'industrie papetière en particu-lier», comme l'affirme le président de son conseil d'administration, M. Cob Stenham. La forte dégrada-tion des résultats en Europe a été atténuée par la très bonne résistance du groupe aux Etats-Unis, où le résultat d'exploitation s'est même améliore pour les six premiers mois de l'année (53 millions de livres contre 51 l'an dernier). AWA, en outre, s'est engagé dans une politique de réduction des une politique de réduction des coûts afin de a parvenir à des prix de revient plus faibles que ceux des concurrents». En six mois, près de 820 millions de francs ont été investis à cet effet, qui devraient se traduire par une baisse de 3 % des effectifs (sans plan social).

Bien positionné sur des papiers a haute valeur ajoutée, le groupe, né de la fusion en 1990 du britannique Wiggins Teape Appleton et du français Arjomari Prioux, apparaît donc, au-delà des turbulences

là à estimer injustifiée l'amputa-tion du dividende, il n'y a qu'un pas que nombre de boursiers britanniques se sont empressés de franchir. Ils redoutent que cette manœuvre ne cache une tentative du groupe français Saint Louis, actionnaire à 39 % d'AWA, de modifier le rapport de force en sa faveur : une baisse des cours pourraient préluder une offre publique d'achat. Leurs craintes ont été avivées par l'arrivée à la direction générale du groupe de M. Alain Soulas, ancien directeur de la branche bois-papier-carton de Saint-Gobain, en remplacement du britannique Stephen Walls. La direction de Saint Louis démentait, mardi, vigoureusement cette hypo-thèse. «Saint Louis devrait mettre 15 milliards de francs sur la table, elle ne les a nax s

PIERRE-ANGEL GAY

# CHIFFRES ET MOUVEMENTS

## **PARTICIPATIONS**

a Kaufhof preud 50,1 % de Knozi. - Le groupe allemand de distribu-tion Kauthof Holding AG, filiale du groupe Metro, a pris une parti-cipation de 50,1 % dans le capital du voyagiste suisse Kuoni Reise-buro AG. Pour l'heure, la fonda-tion Kuoni Hugentobler-Stiftung conserve la majorité des droits de vote. Kuoni a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards de deutschemarks (8,5 milliards de francs), dont la moitié en Suisse. Kaufhof (68 milliards de francs de chiffre d'affaires consolidé prévus en 1992) possède dėjà un voyagiste, le groupe alle-mand International Tourist Services (ITS), quatrième dans son secteur en Allemagne. A l'étranger, ITS est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Selon un porte-parble d'ITS, le groupe a déjà entamé des négociations avec la direction de Knoni afin d'examiner une possible coopération entre les deux tour-opérateurs.

D Naf-Naf : entrée du Crédit lyonnais à hauteur de 10 % dans le capital de la société de prét-à-por ter. - Le Crédit lyonnais a pris 10 % dans le capital du fabricant de prêt-à-porter Naf-Naf, un des derniers grands indépendants du Sentier. Le montant de l'investissement du Crédit lyonnais n'a pas été dévoilé. An total, les investisseurs institutionnels détiennent lésormais 22,8 % du capital de Naf-Naf, le solde restant entre les mains de la famille Pariente, qui a fondé et dirige l'entreprise. La marque au petit cochon réalise un chiffre d'affaires de 950 millions de francs et a dégagé l'an dernier

francs. Elle exploite une centaine de magasins en France et a com-mence à ouvrir des boutiques à

D Maxwell Communication: reprise de cotation au prix Indicatif de 1 centime. — La Société des Bourses françaises (SBF) a fixé un prix indicatif de 1 centime pour la reprise de cotation au règlement mensuel des actions de Maxwell Communication du 14 septembre jusqu'au 23 septembre (le Monde du 12 septembre). A l'issue de la séance du 23 septembre, les actions Maxwell Communication Corporation seront radiées de la cote officielle mais pourront néanmoins faire l'objet de négociations sur le marché hors cote. Lundi 14 sepmarché hors coté. Lundi 14 septembre, le marché se présentait ainsi: 1 000 titres étaient demandés et 380 500 offerts. Mardi 15 septembre, l'action Maxwell Communication Corporation a pu être cotée au cours fixé par la SBF et 1 199 500 titres ont été échandre.

(Publicité)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

DE L'HÉRAULT AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

L'Hospitelet, Cornus, La Cavalerie, Nizas, Pézenas, Lézignan-la-Cebe, Usclas-d'Hérault, Cazouls-d'Hérault, Le Caylar, Saint-Félix-de-l'Héras, Pégairolles-de-l'Escalette, Soubès, Fozières,

Soumont, Le Bosc, Lacoste, Ceyras, Saint-Félix-de-Lodez, Clermont-l'Hérault, Brignac, Canet, Nébian, Aspiran, Paulhan

Dans le cadre de la ligison autoroutière Clermont-Ferrand, Pézenes Autoroute A 75.

Des enquêtes conjointes d'unifité publique de modification de P.O.S. et

Des registres subsidiaires ainsi qu'un dossier d'enquête seront également déposés, pendam le même délai et aux jours et heures habituels, en les mairies de la Couvertoirade, Sainte-Eulalie-de-Cernon, L'Hospitaler, La Cavalerie, Comus, Nizes, Pézenas, Lézignan-le-Cèbe, Uscles-d'Hérault, Cacouls-d'Hérault, La Caylar, Saint-Féix-de-Heras, Pégairolles-de-l'Escalette, Soubès, Fozières, Soumont, le Bosc, Lacoste, Ceyras, Saint-Féix-de-Lodez, Clermont-l'Hérault, Brignac, Canet, Aspiran et Psuthan.

Des registres de modification de P.O.S. sinsi qu'un dossier d'enquête seront également déposés en les mairies de Nizas, Pézenas, Lézignan-la-Cèbe, Pégairolles-de-l'Escalette, Fozières, Lacoste, Saint-Fálix-de-Lodez, Clemont-l'Hérault, Canet, Nébian, Aspiran, Paulhan et Lodève.

Président : M. Lucien Gontie, inspecteur de police divisionnaire, en raite, demeurant 335, avenue de Triolet. Résidence Domitienne. Bât. A ê

Assesseurs : M. Roger Ringuelet, ingénieur en chef du génie rural délégue régional à l'environnement, en retraite, demourant 37, rue Richelieu à Nimes

Un membre de la commission d'enquête siègera à la mairie de Lodève de 14 h 30 à 17 H 30 les 18, 19 et 20 novembre 1992.

M. Michel Simon, géomètre-expert, demeurant 364, rue de l'Église à

Et dans les maines de Le Cayler et Clermont-l'Hérault de 9 h à 12 h les

A l'issue de l'enquête il pourra être pris connaissance du rapport de la mmission d'enquêta en les sous-préfectures de Lodève, Béziers et Millau.

Ainsi qu'à la direction départementale de l'équipement à Montpellier.

Les membres de la commission d'enquête désignée sont :

Où toutes observations pourront lui être adressées

Sur le territoire des communes précitées,

Communes de La Couvertoirade, Sainte-Eulalie-de-Cernon

☐ Roquefort : les producteurs de lait souhaitest former une minorité de blocage. – Le Syndicat des producteurs de lait de brebis s'est déclaré prêt, mardi 15 septembre à Millau, à s'entendre avec le Crédit agricole pour constituer une mino-rité de blocage au conseil d'admi-nistration de la Société des caves de Roquefort, mise en vente par le groupe Nestlé. M. José Bové, porte-parole de ce syndicat proche de la Confédération paysanne, a

course deux candidats au rachat de la société: les groupes Besnier, numéro deux du fromage en France, et Entremont. M. Bové n'a pas caché l'inquiétude que la can-didature de Besnier - qui avait déjà racheté il y a quelques mois la filiale «lait de vache» Valmont provoquait parmi les producteurs.

## CONTENTIEUX

 Siemens et Medtronk: règlent un litige portant sur les stimulateurs cardiaques. - Le groupe électrique cardiaques. - Le groupe électrique allemand Siemens AG et Medtro-nic Inc, spécialiste américain du matériel médical, ont mis fin au contentieux qui les opposait depuis 1988 sur des brevets de stimulateurs cardiaques. Afin d'éviter d'onéreuses procédures judiciaires, les deux compagnies ont couclu un les deux compagnies ont concitu un accord prévoyant le versement par Siemens d'un arrière de « royalties » (redevances) de 50 millions de dollars (238 millions de francs) sur des brevets déposés par Medtronic. Siemens paiera aussi des droits pour les dix ans à venir, 25 millions de dollars (118.75 mil-25 millions de dollars (118,75 millions de francs) étant versés d'avance. Medironic et Siemens ders mondiaux du marché du stimulateur cardiaque estimé à 1.5 milliard de dollars (7,125 mil-

# RÉSULTATS

hausse de 16,5 %. - Le géant agroalimentaire suisse Nestlé a annoncé pour le premier semestre un bénéfice net consolidé de 1,17 milliard de francs suisses (4,5 milliards de francs) en pro-gression de 16,5 %. Le chiffre d'af-faires sur la même période a pro-gressé de 13,3 % à 26,29 milliards de francs suisses (101,5 milliards de francs) et la house de francs de francs), et la hansse des ventes en volume (3,3 %) devrait encore s'accentuer au cours du second semestre. En revanche, la progres-sion sur douze mois du bénéfice net et du chiffre d'affaires sera conditionnée par le niveau des changes et en particulier par celui du franc suisse par rapport au dollar. Les exportations du groupe pourraient être affectées par une faiblesse persistante du billet vert.

□ Nestlé : le bénéfice semestriel en

REVUE vente en kiosque 125f

# **ATLASECO** 1993 vient

LIVRE vente en librairie 170F

de paraître

Le Monde **PUBLICITÉ** FINANCIÈRE

> Renseignements: 46-62-72-67

# MARCHÉS FINANCIERS

## PARIS, 16 septembre \$\infty\$ Marché agité

Tarcs, a dvolud de fiscon très irrégulère au cours de la matride du morcred. 16 septembre. En recul de 1,36 % au début des transactions, l'inrice CAC 40 est térnisé à 1 792,51 points, soit de 2,4 %, à l'annence des lésions cancéreuses découvertes lors de l'opération du président Mitterrand. Une houre plus tard cet indica abandonnait 1,71 % à 1 804,68 points. L'annence du retivament des taux britannepses de deux points (à 12 %) pour voler au secours de la livre viverment ettaqués fit de nouveau chuter l'indice (- 2,5 %). Aux alenteurs de 13 houres le recul n'était plus que de 1 %.

Pour de nombreret opérateurs, les daux décisions du début de la sameire, le d'ali-gnoment mondizine concernant le fire et la baisse des taux d'indirêt allemands, sont aun coup d'épôe dans l'eaus.

La ciócision des banques de Belgique et des Pays-Bas d'abasser una seconda fois depuis la début de la semaina lours trux d'intérêt dans la sillaga du relèvement de deux points des taux britanniques laisse penser mercredi aux milicux boursiers qu'un nouveau réalignement monétaire interviendra très prochainement. Pour les malieux financiers, cette nouvealle détante des taux d'intérêt de pays dont les monaies rivoluent dans la cone mark, indique que l'Allemanne pourrait foire un nouveau naies fivoluent dans la zone mark, indique que l'Allemagne pourrait foire un nouvéeu geste dans ce sens après se baisse d'un quart de point de ses taux kindi, jugée trop modeste. Salon ces expurts, cotte nouvelle détente mondaire serait accompagnée d'un réalignement des monnaies faibles du SME; pasete, firé et livre.

# NEW-YORK, 15 septembre

## Un pas en arrière

Après avoir fortement progressé dans le sillage de la baisse des taux d'intérêt allemands, la Bourse de New-York a fait un pas en arrière mardi 15 septembre. L'indice Dow Jones a perdu 48,92 points (-1,4 %) pour terminer à 3 327,30. L'activité a été très sou-tenue avec quelque 202 millions de

é Les investisseurs s'inquetent des événements sur les marchés euro-péens et se demandent si l'Alie-magne continuere à soutenir la crois-sance des économies mondiales (en contrôlent les teux d'intérêl) s, décla-rait Tommy Gallagher, analyste chez Oppenheimer and Co.

Oppennemer and Co.

La baisse des places financières européennes et de plusieurs devises du SME vis-à-vis du deutschemark a pesé sur Well Street dès son ouverture, ont noté des analystes. Des ataitiques pau en constant au des constants au des constants que le constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la c ture, ont note des analystes. Les sta-tistiques peu encourageantes ont éga-lement contribué a déprimer le marché. Le dépertement du com-merce a annoncé une baisse de 0,5 % des ventes de détail en août, alors que les experts tablaient sur un resul de 0,1 %, et les prix à la consommation ont enregistré une hausse de + 0,3 %, contre + 0,2 % attendu.

| ANTENS               | Coast du<br>14 sept. | Cours da<br>15 sept. |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Alcon                | 70                   | 68 1/4               |
| ATT                  | 45 1/4               | 446/8                |
| Sound                | 37 3/4               | 36 3/4               |
| Chape Marhaman Bank  | 23                   | 22.7/B               |
|                      | 48 3/4               | 47 7/8               |
| Eastenne Kodak       | 46 1/4               | 44.1/2               |
| E0041                | 8234                 | 52 3/8               |
| [fox                 | 42 7/8               | 41 7/8               |
| General Electric     | 77 \/2<br>34 7/8     | 77 1/4<br>33 7/6     |
| General Motors       | 667/6                | 65 2/8               |
| Goodyeer             | 98 3/8               | 85 1/2               |
|                      | <b>6534</b>          | 653/4                |
| Mobil CS             | 64.2/9               | 84 1/2               |
| Pitzer               | 79 7/8               | 79 1/8               |
| Schienberger         | 69                   | <b>48</b> 1/2        |
| Tetaco               | 84 7/8               | 84 34                |
| UAL Corp. ex-Allegia | 109 3/4              | 106 7/8              |
| Unice Carbina        | 13 5/8               | 13 1/2               |
| United Tech          | 56 3/6               | 55 3/8               |
| Westerhouse          | 16 5/8               | 18 3/8               |
| Xeen Com.            | 77 1/2               | 763/4                |

# LONDRES, 15 septembre 4

# Vif recui

La faiblesse de la livre et les craintes que suscite en Grande-Bre-tagne le référendum français sur le traité de Meastricht ont balayé en quelques heures, mardi 15 septem-bre, l'euphorie manifestée le veille par le marché londonien.

le marché londonien.
L'indice Footsie des cent grandes valeurs a clòturé en baisse de 52,1 points (2,1 %) à 2 370. Les fonds d'Etat ont perdu du terrain dans le sillage de la livre devenue le monnaie européenne le plus vuinérable depuis le dévalustion de la lire. Lundi, le Footsie avait gagné 51,2 points.

Le groupe pepetier anglo-français Arjo Wiggins Appleton, qui a enre-gistré une beisse de 27 % de son bénéfice avant impôts au pramier semestre et a réduit de 20 % son acompte sur dividende, a cliuté de 53 pence à 129.

# TOKYO, 16 septembre 4

# Nette baisse

Le recui de la Bourse américain Le recui de la Bourse américaine quelques heures euperavant a pesé mercredi 16 septembre sur la Bourse de Tokyo qui a fini la séance sur une baisse significative. L'indice Nikkei a perdu 2,85 % à 17 944,70 points, soit 528,70 de moins que lundi (le marché japonais était fermé marcil, en raison d'une fête nationale). Il avait ouvert à 18 196,81 points, en baisse de 274,59 points ou 1,5 %.
Selon les opérateurs, las interve-

Selon les opérateurs, les interve-nents ont été décus par la modestie de la baisse des taux directeurs alle-mends et ne sont pas intervenue très Le marché est aussi resté en retrait dans l'attente des régulats du réfé-rendum français sur Masstricht, ont dit les opérateurs.

|                                                                              |                                                    | ·- ·                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VALEUES                                                                      | Cours de<br>14 saps.                               | Cours do<br>16 sapt                                |
| Ajiscoroto Gridgestoro Careco Friji Bank Hendis Mictores Matematikin Bleckir | 1 360<br>1 110<br>1 320<br>1 300<br>1 390<br>1 220 | 1 310<br>1 100<br>1 250<br>1 760<br>1 420<br>1 230 |

# **PARIS**:

| Second marché (salection) |                |                  |                      |                |                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| VALEURS                   | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS              | Cours<br>préc. | Demier<br>cours |  |  |  |  |  |  |
| Aicsel Cibles             | 4628           | 4502             | immob. Hörmülere     | 1000           | 1000            |  |  |  |  |  |  |
| Arcest Cables             | 185            |                  | Internal Computer    | 130            |                 |  |  |  |  |  |  |
| B.A.C.                    | 23 70          |                  |                      |                | 52              |  |  |  |  |  |  |
|                           | 700            | 685              | LP.B.M               | <b>53</b> - ,∙ | 54 ·            |  |  |  |  |  |  |
| Baue Vernes               | ARA .          | 470              | Locarric             | 95             | ļ               |  |  |  |  |  |  |
| Boison (Ly)               | 218 50         | 1                | Matra Comm           | 295,70         | 295 70          |  |  |  |  |  |  |
| Boisset (Lyon)            | -780           | 790              | Moles                | 125 20         |                 |  |  |  |  |  |  |
| CAL-defr. (CCU            | 25150          |                  | Publifficacci:       | 445            | 445             |  |  |  |  |  |  |
| Caberson                  | 711            | 712              | Phone-Alp. Scu (Ly.) | 314            | 314             |  |  |  |  |  |  |
| CEGEP.                    | 163            | 162 50           | Select Invest (Ly)   | 88             | 88              |  |  |  |  |  |  |
| CFP1                      | 289            | 268              | Serbo                | 213            | 210             |  |  |  |  |  |  |
| CNIM                      | 1062           | 1090             |                      |                | 1               |  |  |  |  |  |  |
| Codetory                  | - 269          | 264 10           | Sopra                | 315            | l               |  |  |  |  |  |  |
| Conform                   | . 403          | i <b>-</b> i     | 7F1                  | 472            | 488             |  |  |  |  |  |  |
| Create                    | 95             | 95               | Thermador H. (Ly)    | 330            | 325             |  |  |  |  |  |  |
| Caudin                    | . 225          | 259              | Undog                | 260            | 259             |  |  |  |  |  |  |
| Deimas                    | 1040           | 1040             | Viel et Cie          | 99             | l –             |  |  |  |  |  |  |
| Demachy Worms Co          | 355            | 1040             | Y, St-Laurent Groups | 800            | 790             |  |  |  |  |  |  |
| Devertey-                 | 1065           | 1089             | 1. Street or section |                | į ·/•           |  |  |  |  |  |  |
| Deville                   | 136 50         |                  | 4                    |                | •               |  |  |  |  |  |  |
| Doleos                    | 120            | 120              | r <del></del>        |                |                 |  |  |  |  |  |  |
| Editions Belland          | 180            | )                | LA BOURSE            | CHID M         | BAITEI          |  |  |  |  |  |  |
| Europ. Propodeson         | 183 90         | 180              | LA DUUNGE            | 30n #          | 1111111 67      |  |  |  |  |  |  |
| Finacor                   | 111            |                  | }                    |                |                 |  |  |  |  |  |  |
| GEF known front           | 51 56          | 48               | II                   |                |                 |  |  |  |  |  |  |

## MATIF

765 162 10

10 %. - Cotation en pourcentage du 15 septembre 1992 Nombre de contrats estimés : 189 023

| COURS           |                  | <b>ÉCHÉ</b> | ANCES      | ,                |
|-----------------|------------------|-------------|------------|------------------|
|                 | Sept. 92         | Dá          | . 92       | Mars 93          |
| Précédent       | 107,46<br>107,56 |             | 184<br>192 | 198,22<br>198,36 |
|                 | Options          | sur notionn | ei         | :                |
| PRIX D'EXERCICE | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS    | DE VENTE         |
| The District of | Dec. 93          | Mars 92     | Déc. 92    | Mars 93          |
| 108             | 1,25             | 1,76-       | 1,45       |                  |
| (               | CAC 40           | ATER        | ME         |                  |

| Volume: 18 865 | (MA          | TIF)                |                         |
|----------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| COURS          | Septembre 92 | Octobre 92          | Novembre 92             |
| Denier         | 1849<br>1889 | 1 868,50<br>2 1 906 | ··1 899,50<br>··· 1 932 |
|                |              |                     |                         |

# **CHANGES**

#### Dollar: 5,0875 F 1 Le dollar remontait à

tembre, au cours des échanges entre banques à Paris, contre 5,0035 francs à la clôture des échanges interbancaires de la veille et 4,9950 francs selon le cours indicatif de la Banque de France. La devise américaine était également en hausse à Francfort, s'établissant à 1,4936 deutsche-

tre 1,4730 la veille en clôture. FRANCFORT 15 sept. 16 sept. Dollar (cs DM).... 1,4736 1.1936

14 sept. 16 sept. Dollar (ca yeas). 124,88 12430

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (16 sept.)....... 9 15/16-10 1/16 %

# **BOURSES**

| PARIS (INSEE, bat  | ie 100 ; 3 | 31-12-91)      |
|--------------------|------------|----------------|
|                    | 14 अभूतर.  | 15 sept.       |
| Yaleurs françaises | 106,90     | J <b>05,49</b> |
| Valencs étrangères | 89,60      | 88,50          |
| (SBF, base 100 :   | 31-12-     | (1)            |
| Indice général CAC | 495,21     | 496,70         |
| ISBF, base 1000    | : 31-12    | 87)            |
| Indice CAC 40      | L 873,60   | 1 836,15       |
| ·                  |            |                |

NEW-YORK (Indice Dow Jones) 14 sept. 15 sept. 3 376,22 3 327,30 LONDRES (Indice « Financial Times ») 2 422,10 2 370 1 775,40 73,10 90,11 FRANCEORT 14 sept. 15 sept. .. 1 595,04 1 587,55

TOKYO '

# MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                                       | COURS C                                                  | OMPTANT                                                  | COURS TERME TROIS M                                      |                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| · · [                                                                 | Demandé                                                  | Offert                                                   | Demandé                                                  | Offert                                                   |  |  |
| \$ E-U Yen (100) Eca Pertuckemark Franc suisse Lire itsiliense (1000) | 5,0615<br>4,8786<br>6,2200<br>3,3980<br>3,8511<br>4,1811 | 5,0635<br>4,0743<br>6,8720<br>3,3985<br>3,8541<br>4,1898 | 5,1482<br>4,1318<br>6,7917<br>3,4638<br>3,8786<br>4,6746 | 5,1532<br>4,1387<br>6,7988<br>3,4048<br>3,8948<br>4,1012 |  |  |
| Peseta (100)                                                          | 5,2068                                                   | 5,2135                                                   | 5,1620                                                   | 5,1755                                                   |  |  |

# TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

|                                                                                                               | _UN I                                                                     | MOIS                                                                                   | TROIS                                                               | MOIS                                                                                  | SIX MOIS                                                                          |                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -                                                                                                             | Demandé                                                                   | Offert                                                                                 | Demandé                                                             | Offert                                                                                | Demandé                                                                           | Offert                                                                               |  |
| S E-U Yer (100) Coa Destschemark Franc stelsse Live itstlema (1000) Live sterling Preset (100) Franc français | 3<br>4 1/8<br>11 9/16<br>9 3/16<br>7<br>27<br>11 1/8<br>13 3/4<br>9 15/16 | 3 L/8<br>4 1/4<br>11 11/16<br>9 5/16<br>7 L/8<br>27 L/4<br>11 3/8<br>14 L/4<br>10 L/16 | 3 1/16<br>3 13/16<br>11 1/2<br>9 1/8<br>7<br>20<br>11 1/8<br>13 3/4 | 3 3/16<br>3 15/16<br>11 5/8<br>9 1/4<br>7 1/8<br>20 1/4<br>11 3/8<br>14 1/4<br>10 1/8 | 3 1/8<br>3 5/8<br>11 1/2<br>9 1/8<br>6 15/16<br>18 1/2<br>11 1/4<br>14<br>9 15/16 | 3 1/4<br>3 3/4<br>11 5/8<br>9 1/4<br>7 1/16<br>18 3/4<br>11 3/8<br>14 1/2<br>10 1/16 |  |
|                                                                                                               |                                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |  |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbancaire des devises, communiqués en fin de matinée par la Selle des marchés de la BNP. Des discussions sont donc en cours entre la société et les autorités

groupe d'achat d'espaces publici-taires Aegia. – Les autorités boursières ont annonce, lundi 14 septembre, qu'elles « réservent leur position» sur le maintien à la cote officielle de Paris (au titre des valeurs étrangères) d'Aegis Group Pic, holding britannique du groupe d'achat d'espaces publicitaires Carat. En effet, ayant son siège à Londres, mais exerçant depuis peu la maleure partie de son activité en France, Aegis, dont le principal actionnaire est M. Gilbert Gross, ne relève plus des compétences britanniques depuis le 15 septembre.

boursières britanniques et francaises pour tenter de trouver une solution. Mais ce problème d'autorité de tutelle survient au moment où Aegis envisage de faire appel au marché financier du 15 au 28 septembre en lançant une augmenta-tion de capital de 19,75 millions de livres (200 millions de francs). La Commission des opérations de Bourse (COB), bien qu'ayant approuvé l'opération, précise que ce visa « n'autorise pas l'admission ultérieure des obligations » émises à

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ع كذامن الإملى

NCIERS

PARIS

BOURSES

•• Le Monde • Jeudi 17 septembre 1992 27

# MARCHÉS FINANCIERS

| BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DU 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>. –</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | urs relevé:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | à 13 h 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section VALEURS Cours precid. Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er Denier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nt me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ensu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compan-<br>sation V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LEURS Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ers Precision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desnier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Companies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   Temple   T   | VALEURS  O Cridd Foncier Cridd Loc France. Cridge Mar. | Court prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D prised Present D  | Remier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lagrand DP 22 Lagrand DP 22 Lagrand DP 22 Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagrand Lagr | 70 2175 200 20 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2153 - 4 254 + 6 254 + 6 255 - 6 257 - 7 28 50 - 1 28 50 - 1 28 50 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 - 2 207 70 | \$ Complete   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS  Signa Societé Géné Societé Géné Societé Géné Societé | 48 97 975 71 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 10 382 | Pressire Costs  406 400 534 45 20 71 95 72 3371 10 750 750 7230 750 750 750 750 750 750 750 750 750 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34   Freety   35   Gen. 8   35   Gen. 8   36   Gen. 8   36   Gen. 8   36   Gen. 8   37   Gen. 8   38   Gen. 8   39   Gen. 8   30   Gen. 8   31   Human   31   Human   31   Human   32   Human   32   Human   33   Marsen   34   Marsen   35   Marsen   36   Marsen   36   Marsen   37   Marsen   36   Marsen   37   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   39   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   31   Marsen   32   Marsen   33   Marsen   34   Marsen   35   Marsen   36   Marsen   36   Marsen   37   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   39   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   31   Marsen   32   Marsen   32   Marsen   33   Marsen   34   Marsen   35   Marsen   36   Marsen   36   Marsen   37   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   39   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   31   Marsen   32   Marsen   33   Marsen   34   Marsen   35   Marsen   36   Marsen   36   Marsen   37   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   39   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   30   Marsen   31   Marsen   32   Marsen   33   Marsen   34   Marsen   35   Marsen   36   Marsen   36   Marsen   37   Marsen   38   Marsen   38   Marsen   39   Marsen   30   Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id 3  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 45 30 95 0 425 14 50 0 30 95 1 31 0 31 1 310 2 31 0 32 2 37 30 2 31 25 2 31 30 2 31 30 2 31 30 2 31 30 2 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 40 3 31 | 1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000      |
| 775   Colus.   772   771   772   771   772   773   774   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775   775 | 0 187 +2 13 300<br>1010 -2 51 280<br>0 238 -2 96 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292   289 70   2<br>287 50   280   2<br>4310   4281   42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SFIN STATE OF SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE  | 73 50 175<br>10 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 170 10   - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 106  <br>51 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Encarolax Encaron Encor Corp. Ford Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313 40<br>213 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105<br>317 90<br>213<br>213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 6 06<br>+ 1 44<br>- 0 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360 West.<br>360 Xerox<br>98 Yamen<br>4 41 Zembie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corp 38.<br>ouchi 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 390<br>6 50 102 70<br>4 48 4 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 70 + 0 9<br>390 + 20<br>102 50 - 37<br>4 221 - 5 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALEURS Su Su compon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ours Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours Dernier préc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mier<br>urs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emission<br>Frais incl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rachat<br>net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | valeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emiss<br>Freis I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t VALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ssion Rache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Characterists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLIM.  CLITRAM RB. 28 Coppins. 28 Concrete. 28 Con | 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parts Oldans Pactions Invest. Paction Invest. Paction Continue Port Initiates Portion Promotive (2) Publicis Receptions Receptions Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Reception Recep | 194 50 195 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AEG. Alza Nv Sco. Alza Alvanichum. Auserican Brands. Autherican Brands. Autherican Mines. Brace Popular Expe. Braghemens Int. Can Pacifique. Caryster Corp. C1 R. Communichenik. Dow Chemical. Fast. GBI. (Brus Lamb.) Gener. Ganot Lenbologue. Grace and Co (WR). Housevell by: Int. Johanneshord. Kurbotz. Alighand Brain. Noranda Mines. Clivetti priv. Prizer Inc. Hicch. Robeco. Hedamico NV. Adimon. Super. | 87 40 6 80 780 780 780 780 16 16 170 80 170 80 170 80 170 80 171 80 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 173 50 174 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 175 50 | Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi Anapi  | in gine.  Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fauth Fa | 620 32<br>7414 86<br>127 06<br>414 28<br>1102 18<br>1689 10<br>172 35<br>8156 62<br>8156 62<br>828 73<br>774 44<br>126 35<br>104 30<br>105 38<br>116 69<br>141 77<br>120 88<br>104 82<br>1034 82<br>1034 82<br>1038 95<br>1345 84<br>9456 52<br>1338 95<br>1345 88<br>95 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183 37 • 822 23 73541 43 • 602 25 7414 86 1070 06 404 18 1865 78 • 167 34 8156 62 872 25 88 1073 25 137 34 1073 33 1073 25 137 34 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 37 1073 | France Obligations. France Farm.  0 854<br>15098<br>166<br>1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445 14 145 14 142 11 123 123 134 15 16 13 13 15 16 13 15 16 13 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prévoy. Ecan Pro/ Associal Proficius. Oustro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 69 111 57 8 01. 30228 01 1 1 1 57 4 5 6 1 5 8 0 1 27 4 5 6 7 8 22 1 1 5 8 07 2 1 1 1 1 1 8 3 8 9 2 3 1 6 5 1 5 1 1 2 3 5 6 5 1 1 2 3 5 6 8 1 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 |
| Sensitiva   2200   2520     Butter   Dest   460       B T P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minchinas Bull.  Ming Unipris.  Ming Unipris.  Ming Diployé.  Mincs.  Nerspecion Mini.  Optorg.  Ordin (Cl.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 27 95 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FINAN Renseign 46-62  (arché libre NNAIES CU DEVISES p  (ulo en berre) 55 an lingot 55 an lingot 65 an ingot 65 an | ICITÉ ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICIÈRE ICI | Hors  Sque Hydro Energye Calcytros C G H Cogentor Coperex Donard Assurances Escrip-Bunquin Esrop Accoun Esrop Accoun Esrop Southes Ind Gactort S.A. Say Degranna Lacteurs de Monde Mooine Pericip, Percier Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrait S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain S Constrain                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185<br>1050<br>325<br>40<br>224 10<br>224 10<br>2050<br>0 61<br>2050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extreme Extrem | and invest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 446 44 68843 02 40462 80 2495 8 2005 41 111 72 2 871785 257 80 3697 77 4407 54 25990 80 11944 94 11507 52 14641 80 1259 95 428 93 8461 22 585 74 1028 99 1024 15 1155 78 16074 79 532 55 14806 60 9679 87 264 74 111 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 433 44 18843 02 10462 18 1886 55 108 47 18 87178 4 265 58 108 47 4396 55 5694 67 192 01 14522 80 1229 22 415 50 1629 88 994 32 1127 57 5841 40 1880 60 1890 7 57 1680 60 1680 7 57 1680 60 1680 7 57 1680 60 1680 7 57 1680 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interpretation  Matio-Perspectives  Delico-Aldoria  Perspectives   1027 4 65573 3 1023 1 1023 1 1023 1 1023 1 1023 1 1023 1 1023 1 1023 1 1023 1 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1029 7 1 | 33 999 93<br>44 65573 34<br>1012 98<br>1012 98<br>1012 98<br>1013 97<br>1101 98<br>12367 15<br>843 04<br>4379 41<br>137 1576 58<br>1576 58<br>1014 48<br>1014 48<br>1014 48<br>1014 48<br>1014 48<br>1014 48<br>1014 1014 101<br>1014 101<br>1016 101<br>1017 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 101<br>1018 1018 101<br>1018 | Strantigie Rent Technocie Technocie Technocie Tristor Plat Tristor Plat Tristor Trimes Tristor Trimes Tristor Trimes Tristor Trimes Tristor Trimes Tristor Plat Tristor Tristor Tristor UAP Action UAP Action UAP Action UAP Action UAP Action UAP Action UAP Action UAP Premise Ua Associate UaP Premise Ua Associate Unifrace Unifrace Unifrace Unifrace Unifrace Unifrace Unifrace Univers Univers Actio Univers Univers Chiliques Univers | lament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 1391 34 69 991 93 10 5347 21 30 687 62 1298 1391 83 93 1308 74 62 133416 62 49 5125 85 55 4404 39 56 525 588 16 68 22 128 49 1129 76 94 129 76 94 129 76 94 129 78 93 241 93 22 1173 82 1173 82 1173 82 1173 82 23 3029 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# PROBLÈME Nº 5869

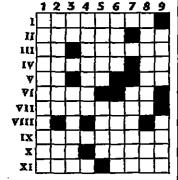

#### HORIZONTAL EMENT

i. Devient difficile quand il y e beaucoup d'incidents. - Il. Porte dans le milieu. Adverbe. - III. Cité antique. Vieilles potées. ~ IV. Prouve qu'on sera bientôt à la fête. Bande d'étoffe. - V. En France. Est souvent sur la planche. Saint. - VI. Se lancer dans les retranchements. Apparu. - VII. Des femmes qui se font suivre. -IX. Font fuir des solitaires. X. Donne l'exemple de la fermeté. Protège une couche. - XI. Prince troyen. Ville d'Italie.

## VERTICALEMENT

1. Mesure pour les grains. 2. Un temps chez les Grecs. Créateur pour les gnostiques. - 3. Peut courir dans les prés. Les données du problème. - 4. Ce qu'on doit faire avant de multiplier. -5. Patronne, Edesse, autrefois, 6. Coule en Afrique. Bien partie. -7. Moins solides quand elles som en « fonte ». - 8. Quand on les pose, ca ne manque pas de cachet. Direction. - 9. Nappe. Qui peut faire rougir.

#### Solution du problème re 5868 Horizontalement

I. Soûlerie. - II. Antar. - III. Ré. Rideau. - IV. Crabe. Blé. - V. Lévi. Báer. - VI. Eu. Nier. - VII. USA. Ergot. - VIII. Reient. Ré. - IX. Si.

Ahan I - X. Bu. Olen. - XI. Cuisi-Verticalement 1. Sarcieur. Oc. - 2. Onéreuses - 3. Ut. Av. Alibi. - 4. Larbin. Us.

- 5. Érié: téna. - 6. Berthon. -

7. Iceberg, Ali. – 8. Ale. Omée. – 9. Guérite. Nr. **GUY BROUTY** 

# **PARIS EN VISITES**

# JEUDI 17 SEPTEMBRE

«Cités d'artistes et jardins secrets de Montmartre», 11 heures, métro Abbesses (P.-Y. Jasiet).

«L'Opéra Garnier et son nouveau musée», 14 heures, hali d'entrée (M.-C. Lasnier). « Autour de la place des Victoires » 14 h 15, 1, place des Victoires (Sau vegarde du Paris historique).

e Histoire mondiale du pain au Musée du paine, 14 h 15, sortie du métro Charanton-Ecoles, côté Prisunic (Paris et son histoire).

« Coins charmants de l'île Saint Louis », 14 h 30, métro Sully-Morlan (Paris pittoresque et insolite). « Souvenira révolutionnaires au cimetière de Picpus », 14 h 30, 35, rue de Picpus (E. Romann).

« Hôtels et église de l'île Saint-Louis», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé).

Paul (Résurrection de passé).

« Chefs-d'œuvre du Musée
Camondo», 14 h 30, 83, rue de
Monceau (D. Fleuriot).

« Marais sud : l'église et le quanter
Seint-Gervals. La maison de Marie
Touchet», 14 h 30, place Saint-Gervais, devant l'église (A nous deux,

«Le village de Saint-Germain-des-Prés», 14 h 30, devant l'église Saint-Germain des Prés (Arts et ceetere). «Le quartier des Gobelins, autour de la manufacture. Historique de la Reine-Blanche. Jean Gobelin et l'ou-vre de Rodin », 14 h 30, place d'Italie, devent la mairie (Paris, capitale histo-

«Hôtels du Marais spécialement ouverts. Passages, ruelles insolites, jardins, plafonds et escaller incon-nus », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (). Hauller).

«La mosquée de Paris et l'islam en France », 14 h 30, entrée, place du Puits-de-l'Ermèe (S. Roice V. rrance», 14 h 30, entrée, place du Puits-de-l'Ermite (S. Rojon-Kem). «Le Chinatown du treizième amon-dissement», 14 h 30, porte de Cholsy, devent la BNP (C. Marle).

« Hommes célèbres et sépultures curieuses : le cimetière Saint-Vin-cent», 15 heures, sortie du métro storiques). «La cathédrale russe Seint-Alexan

dra-Nevsky. Histoire de la religion orthodoxe et de mille ans de christia-nisme en Rusaies, 15 heures, 12, rue Daru (P.-Y. Jasiet).

«Hôsels de la rue du Bac, couvent et parc des Missions», 15 heures, sortie métro rue du Bac (D. Bou-chard).

# **CONFÉRENCES**

Centre national des lettres, 53, rus de Verneuil, 18 h 15 : « Quatre personnages en quête d'un chef-d'ouvre : l'École militaire», par J.-L. Reynaud (Sauver les documents en péril des bibliothèques françaises).

# Naissances

- Florian. petit frère de est né le 1= 20ût 1992, chez Eudes et Béatrice ROSTAND.

Il est le sixième petit-enfant de Vianney et Maya ROSTAND, et le vingt et unième arrière-pet): Georges et Nicole ROSTAND.

> - Leurence Bertrand DORLÉAC, Stéphane SINCLAIR et leur famille,

le mercredi 9 septembre 1992. - Christophe PÉRY, Marie KERMINA-PÉRY et Martin

Jean.

le 2 septembre 1992, à Paris.

# <u>Décès</u>

- M. et M~ Philippe Croizet t leurs enfants, M. et M. Eric Croizet Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de M= Mériem Jacqueline CATTAN.

survenu le 16 septembre 1992, à Paris,

Les obsèques auront lieu le jeudi

On se réunira porte principale du cimetière parisien de Bagneux, à

179, rue Saint-Martin, 75003 Paris.

- James D. Clayburgh, son époux, Gabriel et Françoise Périn,

Chantal, Laurence et Inès, SCS SCRUTS.

Ses beaux-frères, ses neveux et nièces. Son oncle et ses tantes. Ses cousins et cousines, ont la tristesse de faire part du décès

# Sylvie CLAYBURGH,

à New-York le 22 août 1992.

La cérémonie religieuse et les obsèques ont eu lieu à New-York.

Cet avis tient lieu de faire-part

547 Broadway. New-York NY 10012.

La fondation Sylvie-Périn-Clayburg Memorial Fund a été créé au Garden State Cancer Center (One Bruce Street Newark, NJ 07103, Etats-Unis).

- M. et M= Vincent Dell'Aquila, M. et M= Pierre Brousse

Le docteur et Mª Bruno Dell'Aquila leurs enlants, M. et M. André Benoît.

Le docteur et M= Marc Benoit. et leurs enfa M= Marie-Laure Benoit

et ses enfants. M. Patrick Benoit et leurs enfants,

ont la grande tristesse de faire part du retour à la maison du Père, survenu le 31 août 1992, à Djibouti, dans sa Antoine DELL'AQUILA

officier de l'ordre national du Mérite, médaille de l'aéronautique. président-fondateur

des Parachute-Clubs de Marseille et de Djibouti, embre fondateur et past président du Lions Club de Djibouti, t-directeur général de sociétés

Les obsèques religieuses ont été célé-brées à Djibouti, le 2 septembre.

L'inhumation, précédée d'une absoute, a eu lieu au Tholonet (France) dans l'intimité de sa famille et de ses

e Vous seul, mon Dieu, pouver donner ce qu'on ne peut obtenir que

- Catherine et James.

es parents. Jean-Baptiste. son frère. Sa famille et ses amis.

ont la douleur de faire part du décès brutai de

#### Jaliette DURNERIN, survenu le 13 septembre 1992.

Elle avait vingt-quatre ans.

Ses obsèques ont eu lieu le 16 sep-

Une messe sera célébrée à son inten tion, le mardi 13 octobre, à 19 houres, en la cathédrale d'Angers.

2. rue de la Devansave

- M~ Jean Galceron. M. et M™ Jean-Marie Massadau-

#### Parents et amis. font part du décès de

aint-Pargoire (Hérault).

survenu le 17 août 1992, à Montpellier. La cérémonie religieuse a été célé-brée en l'église Notre-Dame-de-la-Paix, à Montpellier, suivie de l'inhumation à

Jean GALCERAN,

Jean Galceran a combattu dans le 511s régiment de chars pendant la seconde guerre mondiale, il a participé aux campagnes de Tunisie es d'Algérie. Il était titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre, de la croix du combattant, de France-Algérie, de la métaille des blessés ainsi que du nédaille des blessés, ainsi que du Nicham Istikhar. Président de la sec-tion hémultaise de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie et de la garde républicaine pendant treize ans, il a eu le souci de défendre la demande de parité des taux de réver-sion des pensions des veuves civiles et

Agir et servir dans l'honneur a été son principe de vie.

- La famille et les amis de

# André GEISSMANN

ont la grande tristesse de faire part de

Terre lourde trinité de ma soif. Terre et ce départ qui m'éloigne fde tant de beautés pesantes.»

Mas de la Plaine. Saint-Just-et-Vacquières, 30580 Lussan,

- M= Marie-Louise Lafanechère. son épouse. M≃ Chantal Lafancchère.

et leurs enfants. M. Pierre Lafanechère, M. Luc Lafanechère,

ses enfants, M= et M. José Violino. Les familles Bergier, Bayer, Crabié, Lelouche, Couturier, Brulurut et ont la tristesse de faire part du décès de

M. Louis LAFANECHÈRE, officier en chef de la classe du corps technique et administratif des affaires maritimes,

chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du Mérite,

endormi dans la paix du Seigneur, le 14 septembre 1992.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 septémbre, à 8 h 30, en l'église Notre-Dame-de-la-Salette, 38, rue de Cronstadt, Paris-15.

M. et M= Hamish Munro-Lafon. Mª Jean-Bernard Alicot, M. et M= André-Jacques Andrieu, M. et M= Philippe Desaulle,

Ses arrière petits enfants. font part du décès de

> Roger LAFON, chevalier de la Légion d'honneur. croix de guerre 1914-1918,

survenu le 13 septembre 1992, dans sa cent deuxième année. La córémonie religiouse aura lieu en

l'église Saint-Etienne-du-Mont, place du Panthéon, Paris-5-, le vendredi 18 septembre, à 10 h 30.

21, rue Soufflot, 75005 Pariș.

- Suzanne LERÉEC nous a quittés à l'âge de quatre-vingt-

treize ans. Que tous ceux qui l'ont connuc e rimée aient une pensée pour elle.

De la part de Fernand Lercec, son fils,

Et de toute la famille

J, rue des Petits-Degrés, 35400 Saint-Malo. 8, rue du Minage, 17000 La Rochelle. - Katrin Lesèvre,

et leur fille Tania, M. et M= Guillaume Lesève

ct leurs enfants, Elisabeth Chojnacka-Lesèvre, M. et Me Emile Vaussenal M. et M= Pierre Richard

et leurs enfants. M. et M- Robert Vac et leurs enfants. Toute sa famille, ses proches, ses

survenue, le 13 septembre 1992, à l'âge de quatre-vingt-onze aus, de Lise LESÈVRE,

ont la douleur de faire part de la mort

née Bogatto, officier de la Légion d'honneur, médaille de la Résistance,

croix de guerre avec palmes médaille de la déportation. Auteur du livre Face à Barble paru

Une bénédiction sera donnée le jeudi 17 septembre, à 13 heures, à l'amphithéaire de l'hôpital Cochin, à L'inhumation aura lieu le même jou au cimetière du Père-Lachaise, Ro

vous à 13 h 45, à l'entrée principale. 32, rue Darcau.

 M. et M<sup>™</sup> Jean Dagen,
 M. et M<sup>™</sup> Philippe Dagen,
 Pierre et Camille, ont la douleur de faire nurt du décès de

M= Amédée LESTAJE,

leur mère, grand-mère et arrière-grand-

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité familiale, à Montauban, le ven-

25, boulevard Arago, 75013 Paris.

M= Maurice Pierre. Ses cafants. Ses petits-cafans, Et toute la famill font part du retour à Dieu de

officier de la Légion d'honneur, contrôleur général de la marine (CR), ancien directeur à la Shell,

M. Maurice PIERRE,

survenu le 14 septembre 1992. La cirémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, le vendredi 18 septembre, à

manusation aura ficu au cimetière de Lépanges (Vosges), ce même jour, à 16 heures.

5, rue du Clos-Saint-Marcel,

- M= Lucie Stroup. son épouse, Le docteur Yvette Marion,

sa filik. M. Gérard Stroup.

son fils, Le médecia général Jean Marion son beau-fils. M™ Maryse Stroup, sa belle-fille,

Jostrey et Myrène, ses petits-enfants. Et toute la faruille, ont la douleur de faire part du décès du

colonel STROUP. officier de la Légion d'hom croix de guerre 1940, croix de guerre 1944-1945, médaille de la Résistance re du réseau Kléber-Flore Vén

survenu le 13 septembre 1992, dans sa

37, rue Exclmans, 78000 Versailles.

- Sochaux.

M. Claude Thievent M. et M= Gilles Thievent. M. et M= Pierre Mounin. Caroline. Sophie. Hugues, Loys, Chloce Thievent, Luc, Jacques, Christine, Anne Monnin, ses petits enfant

ses arrière-petits-enfants. Sa famille et ses amis, survenu à Paris, le mardi 8 septembre ant le regret de faire part du décès de

M. Maurice THIEVENT, Ses abseques ont eu lieu le lundi 14 septembre 1992, au temple de Sochaux.
L'inhumation a cu lieu dans la plus stricte intimité, au cimetière d'Allen-joie (Doubs).

Cet avis tient lieu de faire-part

- Le docteur Pierre Paulin et sa famille. M. et M. Georges Adelaide

et leur famille. M. François Vidal

et sa famille M. Bernard Vidal et sa famille, M= Annie Vidal

et sa famille. M. et M= Pierre Brugerolle-Vidal et leur famille. Mar Yvonac Sahut.

Les famille Bonniot, Guinat, Emptoz, Gay Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

# M= Notile VIDAL,

leur mère, grand-mère, sœur, tar

survenu le 13 septembre 1992, dans sa quatre-vingt-deuxième année, munie des sacrements de l'Eglise.

Le service religieux en l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou et l'inhumation dans le caveau de famille ont eu lieu le 16 septembre, dans l'intimité.

1, rue de Belgrade, 75007 Paris.

**CARNET DU MONDE** Tarif : la ligne H.T.

**Anniversaires** 

A A

。 と 大大大義

,i. y 🅦

·\_\_\_\_

£ الإوسا

and a segment

-

يم ڪي جياري

Il y a deux ans, le 15 septembre 1990.

Marthe BER

« Il est des ètres rares qui vous fon croire en Dieu. Je peuse sans cesse à eux afin de continuer à rivre, o T. Williams (Lettre à Maria).

Patrice Alibran, 21350 Dampierre en-Montagne

# Messes anniversaires

L'Association des amis de Vasso Devetzi annonce la célébration d'un office pour le quinzieme anniversaire

Maria CALLAS.

Cathédrale orthodoxe greeque, 7, rue Georges-Bizet, Paris-16, le 16 septem-bre 1992, à 17 heures. Avis de messe

- Une messe du souvenir sera célé Une messe du souvenir sera cele-brée, le vendredi 18 septembre 1992, à 11 heures, en l'église Saint-Pierre de Neuilly, 90, avenne du Roule, Neuilly-sur-Seine, à la mémoire de

M. Guy DARIC,

décédé le 16 août. 104, boulevard de Courcelles, 75017 Paris.

Une messe sera célébrée, samedi
 19 septembre 1992, à 11 h 30, en l'église Saint-Etienne-du-Mont, place Sainte-Geneviève, Paris-5«, à l'inter-

Anne-Marie SZALAY.

décédée le 14 août 1992. M. Michel Carmona. M= Marie Szalay,

109; rue du Bac.

et ses enfants.

## 75007 Paris. JOURNAL OFFICIEL

Est publié au Journal officiel du mercredi 16 septembre 1992 :

UN DÉCRET Nº 92-987 du 10 septembre 1992 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les dispositifs et transformations visant a sugmenter la puissance du moteur des cyclo-

# La mort de Pierre Sergent

# L'homme de l'OAS

Membre du bureau politique du Front national et ancien chef militaire de l'OAS-métropole pendant la guerre d'Algérie, 1954 devant un pouvoir commu-Pierre Sergent est décédé. mardi 15 septembre à Paris, des suites d'une longue maladie, à l'âge de solicante-six ans.

Languedoc-Roussillon et conseiller municipal de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Pierre Sergent a été le plus achamé de ces soldats perdus que le sentiment d'avoir été trompés par de Cauille dans le réglement de l'affaire algérienne et la hantise d'une menace communiste contre l'Occi-

dent avaient conduit à la rébellion. Ce fils de la bourgeoisie parisienne est entré dans la Résistance dès le lycée. Il a combattu à dix-huit ans dans le maguis de Sologne, Il passe le concours de Saint-Cyr-Coëtquidan, est envoyé en Indochine à l'époque où l'armée francaise y perd chaque année une promotion de ses jeunes officiers. Le lieutenant Sergent, légionnaire et parachutiste, s'illustre dans la défense du camp retranché de Na San; il est gravement blessé en avril

Il était conseiller régional du

Les hommages du Front national, du CNI et du RECOURS. -M. Jean-Marie Le Pen a rendu hommage, mardi 15 septembre, à Pierre Sergent en saluant en lui « le grand Français, l'ami, le camarade de combat ». « Soldat, écrivain, militant national, Pierre Sergent aura consacré sa vie, jusqu'à l'issue de sa cruelle maladie, à la France et à sa renaissance », a ajouté le président du Front national. M. Jean-Antoine Giansity, nouveau président du CNI dont fut membre Pierre Sergent, a honoré en lui « un homme chaleureux et inflexible sur ses principes, tout entier tendu vers le service du bien communs. Pour sa part, le RECOURS-France a rendu hommage à celui « qui restera pour tous les Français d'Algèrie de toutes confessions, pieds-noirs et harkis, l'un de leurs plus farouches dėfenseurs ».

1953 au cours d'une opération dans le centre de Vietnam. Comme ses camarades, il n'oubliera jamais l'hu-miliation d'avoir dû s'incliner en

La guerre d'Algérie est pour lui le prolongement de celle d'Indochine : la poursuite du combat contre l'impérialisme de Moscou. Aussi ne par-donne t-il pas au général de Gaulle sa politique algérienne. Il est de ceux qui, lors de l'affaire des barricades en 1960, refusent de partir en opération avec la 10 division parachutate pour mener un combat qui, à leurs yeux, n'a plus d'objet. Il se retrouve muté à Chartres, s'embarque clandestinement pour participer avec le premier régiment étranger de

# parachutistes au putsch manqué d'avril 1961. Sept ans

Tandis que les tribunaux militaires accumulent les condamna-tions, le capitaine Sergent entre dans une clandestinité qui durera sept

Ni ses convictions personnelles ni son caractère ne portaient ce guer-tier cultivé à la violence aveugle. Son antigaullisme et son anticommunisme obsessionnels en font cependant un adepte du terrorisme. Il est nommé chef d'état-major d'une OAS-métropole divisée en factions rivales. Pierre Sergent ne dés-avouera jamais, même s'il en a marqué publiquement du regret, les meurtres et les destructions qui jaionnent l'action du mouver qu'il s'efforce de diriger.

. Il se retrouvera bientôt quasi scul est pratiquement mort physiqu proclamant sa foi en l'Europe. En juin 1968, il donne une confé-

rence de presse à Paris pour soutenir e les étudiants et les ouvriers » des

dans la clandestinité

ou l'exil ayant eu raison des autres responsables de l' «armée secrète» et de son appareil politique, le «Conseil national de la résistance». Recherché avec quelque mollesse par la police, il multiplie, jusqu'en 1968, interviews et déclarations, assurant, dès 1964, que «de Gaulle et politiquement », prenant position pour M. Mitterrand contre le président-candidat aux élections de 1965, barricades. Il n'en est pas moins amnistié comme ses camarades. Il entame alors une carrière d'écrivain par la publication de Ma Peau au boat de mes idées que suivent plusieurs dizaines d'ouvrages.

.Il entre en 1983 au Centre national des indépendants et paysans (CNIP), considérant alors que les amis de M. Le Pen forment un «groupuscule d'extrême droite». Il les ralliera cependant en 1985 pour devenir membre du bureau politique du Front national. «Parachuté» à Perpignan, il en sera député de 1986 à 1988. Il échoue aux élections euroes, mais siège au conseil municipal.

avec le Front national et son chef sont semés de dissensions. Il n'est ni raciste, ni fascisant, se déclare européen et partisan d'une ouverture vers la droite. Il ne peut, à diverses reprises, s'empêcher de marquer sa difference, quitte à s'incliner ensuite. Ainsi désapprouve-t-il la position de M. Le Pen, favorable à Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe, mais accepte de voter une motion ambigue. Son indépendance ne lui permet pas de jouer au sein du Front national un rôle n demeurant, la mort de de Gaulle et l'effondrement du communisme lui

JEAN PLANCHAIS

[Né le 30 juin 1926 à Sèvres (Hautsde-Seine), Pierre Sergent, ancien résistant, avait été étève de l'Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr. Officier dans la
Légion étrangère en Indochine et en
Algérie, puis capitaine au 1º Régiment
étranger de parachutistes, il participe en
1961 au putsch d'Alger contre la politique algérienne du général de Gaulle.
Chef militaire de l'OAS-métropole de
1961 à 1962, il est condamné à mort par
contumace en 1962, puis par défaut en
1964, et amnistié en 1968. En 1983,
Piorre Sergent adhère au CNIP qu'il
quitte en 1985 pour le Front national
dont îl devient membre du comité centrai et du bareau politique. Etu au serutin proportionnel, député des PyrénèesOrientales, en 1986, il n'avait pu conserver son siège dans la deuxième circonscription de ce département en 1988.
L'année suivante, il était entré au conseil
municipal de Perpignan et il avait été
éta consciller régional du LanguedocRoussillon en mars deruier comme rête
de fiste du Front national.)

Les rapports de Pierre Sergent avaient retiré l'essentiel de ses raisons de combattre. JEAN PLANCHAIS

MÉTÉOROLOGIE

SITUATION LE 16 SEPTEMBRE A 0 HEURE TUC

PRÉVISIONS POUR LE 17 SEPTEMBRE 1992

**LEGENDE** 

A BASOLETTE

TRES NUAGES

IIIII OU BRUNE

NEGE

≥ ORAGES

MESS

m

VERS MEDI

taine, le Limousin et les Charentes se

Ailleurs, la journée sera chaude et ansoleillée.

# RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

DANIEL SCHNEIDERMANN

# La fenêtre du second étage

A fenêtre du second étage est un carré gris, que l'on après soir, pour ne lui nen montrer. En ce carré neutre, viennent s'engloutir commentaires, supputations et conjectures. Ni débats, ni questions, ni affusions ne trou-bient le défilé trépidant du journal. Est-ce pudeur? crainte? compassion? indifférence? Devant le pavilion de briques, le molosse médiatique marque l'arrêt comme un setter anglais docile.

Après que l'on ne nous eut rien caché, le premier jour, des coins et recoins du système urologique présidentiel, des causes et des conséquences, le slience est retombé, seulement entrecoupé

de visites rituelles. On n'y disceme, une minute et demie en fin de journal, que le froutrou fugace des entrées et des sorties. Quel-ques amis ou courtisens se risquent, portant à la main des romans rares.

Un frère, un autre, une cousine, vont et reviennent, n'apportant que leur présence, leur tendresse et leurs souvenirs, et dévoilant étrangement, par leur seule pré-sence, un pan de l'intimité prési-dentielle – la cousine rappelle qu'à dix ans il fut opéré de l'ap-

Trait d'union avec l'univers turbulent des bien-portants, le premier ministre gravit tout roide les marches, portant comme un flam-

beau l'article 21 de la Constitution. Le peuple pressent bien que quelque part, dans les états-majors, hors de vue des caméras, courent les vraies et fausses confidences comme des chevaux furieux, qu'on traque le bon

Sans oser encore s'étonner de ce silence, le peuple se satisfait de l'os qu'on lui jette : des visages à déchiffrer. Le docteur Gubler a lâché deux mots ; Robert Mitterrand est moins loquace que la veille; Pierre Bérégovoy fut évasif, mais il souriait.

Dans les fovers, on s'interroce à mi-voix. Tu crois que? Ah non, ils le diraient. Mais ils ne disent rien. Alors ca veut bien dire que...

La grande machine emballée du référendum continue sur sa lancée, comme si de rien n'était. Il se passe quelque chose à l'hôpital Cochin et il ne se passe rien, Paris bruisse en secret et le pays vaque ostensiblement, des gardiens de la Santé troublent incongrûment le silence et repartent comme un rève.

Derrière la fenêtre du second étage, se devine un lieu envolitant et unique où se frôlent comme dans une crypte les tabous du corps, de la souffrance et de la monarchie républicaine, où les certitudes et les habiletés se noient dans l'infini et le dérisoire.

ammes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles ▶ signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; ■ On peut voir ; ■ ■ Ne pas manquer ; ■ ■ ■ Chef-d'œuvre ou classique.

# Mercredi 16 septembre

TF 1 20.50 Variétés : Sacrée soirée.
Emission présentée par Jean-Pierre Foucault. Avec Josiane Balesko, un hommage à Grace Kelly, Michel Delpech, Marco Mesini, Fanny, Bashung.

22.45 Débat : Maastricht, oui ou non?
Animé per Michèle Cotta et Gérard Carreyrou. Avec le perticipation de leaders politiques et de plusieurs grands témoins. 1.00 Journal et Météo. F2 20.50 ➤ Téléfilm : L'Impure.
De Paul Vecchiali, avec Marienne Basier, lan Stuart Ireland (1\* partie).

22.35 Documentaire :
Le Grand Jeu URSS-USA. De Jean Labib. Texte dit par Jean Lacouture et Bernard Guetta. 2. La Grande Alliance (1938-1945).

23.40 Journal et Météo. 23.55 Magazine:

Le Cercle de minuit.

Présenté par Michel Field, Invités : Claude Chabrol, Stéphane Braunschweig, metteur en scène ; Marcel Gauchet, philosophe. F.3.

Les températures matinales àvoisine-ront 20 degrés dans le Pays basque. Elles seront composes entre 15 et 19 degrés près de la Méditerranée, 11 et 15 degrés en Bretagne, 8 et 13 degrés allleurs, avec localement 5 degrés à l'intérieur. 20.45 Magazine : La Marche du siècle. Présenté par Jean-Marie Cavada. Le Peuple des sourds, reportage de Marie-Pierre Courtellement et Daniel Maillot. L'après-midi, les températures attein-dront 18 à 21 degrés du Cotentin à la Bretagne. Ailleurs, elles seront au-des-sus des normales saisonnières, avec 22.25 Campagne pour le référendum.

22.40 Journal et Météo. 22.55 Sport : Rallye Paris-Moscou-Pékin. 23.05 Mercredi chez vous. Programme das télévisions régionales

**CANAL PLUS** 20.05 Sport : Football.
A 20.30, PSG-PAOK Salonique ; A 21.00,
Glentoran-O.M. ; A 22.45, résumé LeedsStuttgard. 23.00 Flash d'informations. 23.05 Cinéma: Dans la peau d'une blonde. D Film américain de Blake Edwards (1991). 0.45 Cinéma : La Belle Noiseuse. Ens Film franco-suisse de Jacques Rivette (1991) (version courte).

20.45 Téléfilm : Esprit de suite.

22.45 Téléfilm : Un sacré bout de femme. De Noël Black. 0.25 Magazine : Vénus  $maX \sim mc^{-1}$ ARTE

20.40 Documentaire : Manuel de Falla, sa vie et sa musique. De Larry Weinstein et David New. 22.00 Musique: Gala sevillana. De Brian Large. 23.35 Documentaire: L'Ascèse de la marche. De Daniel Moreau.

FRANCE-CULTURE

21.30 Correspondances.

Des nouvelles de la Belgique, du Canada et de la Suisse. 22.00 Communauté des radios publiques de langue française. L'esprit des voix; La voix du diable.

22.40 Les Nuits magnétiques. Le besoin de croire. 2. Crofre et savoir. 0.05 Du jour au lendemain.

Avec Serge Added (le Théâtre en France dans les années Vichy). 0.50 Musique : Coda.

# FRANCE-MUSIQUE

20.30 Opéra (enregistré au Covent Gerden de Londres en 1952) : Norma, de Bellini, par le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra royal de Covent Garden, dir. Vittorio Gui; sol. : Maria Callas, Ebe Stignani, Joan Sutherland, Mirto Picchi, Giacomo Vaghi, Paul Asclak.

23.09 Concert (donné au Théâtre Hérode Atticus d'Athènes en 1957): La Force du destin, axtraits, Le Trouvère, extrait, de Verdi; Hamlet, extraits, de Thomas; Prélude et mort d'Isolde, de Wagner; L'Ami Fritz, extrait, de Mascagni; Lucia di Lammemoor, extrait, de Donizetti; La Vie brève, de de Falla, par l'Orchestre du Festival d'Athènes, dir. Antonino Votto.

# ierre Sergent

27

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon Section 1987 The Section 1987

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

.....

ψk

<del>111</del>

Mark Street

i<del>djuš</del> .

Anniversity

Manife Biff.

Participation of the second

Messos anniversity

Maria ( 1114)

Avis de mane

**9**5

₩./

TEMPS PREVULE JEUDI 17 SEPTEMBRE 1992

Jeudi : journée estivale chaude et orageuse. - En Bretagne puis en Basse-Normandie et en Vendée, le clei sera très nuageux à couvert et des pluies orageuses se produiront des le matin et même dans la nuit en Bretagne. Elles deviendront plus fortes en soirée.

Ailleues, la imasinéer proposenéere avec du spiell read banca de brouillard locaux et dans le Roussillon, où des

nuages maritimes rendront le clei gris.

Puis des nuages orageux se dévelop-peront dans le Sud-Ouest et le Massif Central, en particulier sur Midi-Pyrénées et les massifs, où des orages isolés éclateront en soirée. Sur l'Aqui-

PRÉVISIONS POUR LE 18 SEPTEMBRE 1992 A 0 HEURE TUC

TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé

ETRANGER

ALGER 30 19 N AMSTERDAM 19 14 C ATRINES 28 18 D BANGROK 34 26 N

TOURS 23 9 D LIXEMBOURG 17 9 N FORTEA-PIRE 28 24 N MADRID 34 13 D MARRAKECH 39 22 D

MIEXICO ....... 20

13 6

MILAN 27 MONTRÉAL 24 MOSCOU 18 NAIROBI 24

STOCKHOLM 14 10 N

Valeurs extrêmes relavées entre la 15-9-1992 à 18 heures TUC et le 16-9-1992 à 8 heures TUC

AJACCIO \_\_\_\_\_\_ 26 BIARRITZ \_\_\_\_\_ 26 BORDEAUX \_\_\_\_\_ 22 ROURGES \_\_\_\_\_ 23

LIMOGES\_\_\_\_\_ 21

PARES MONTS \_ 22

MARSONIE....

NICE\_

PAII ... PERPICNAN.... 

ar region

Large 5

A CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONT

AND STATE OF STATE

The second second

Agne Marie 37,124

57 N . . . . .

JOURNAL OFFICE

A STATE

M. Gay DARK

45 5 4 1 C ...

- 15 16

1 100 mile 316-3

Mary of Marie . II Marie Printers . Test en just with former in another Marine Mr. day An make in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

and in the second A COURT OFF and the second process of the second 164 W Salar Commence BAR PAREN Bergin Bigerien

Secretary Section A-4 118-11 The Public

25 years

21 8 D 28 9 D 25 12 B TOULOUSE.... T 0 B C D A. tempéte omge bring THE STATE RIC = temps universel coordonne, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

TF 1 16.30 Club Dorothée. Ricky ou la Belle Via; Huit ça suffit; Clip; Jeux. 17.30 Série : Loin de ce monde.

17.55 Série : Hélène et les garçons. 18.25 Jeu : Une famille en or. 18.55 Feuilleton : Santa Barbara. 19.20 Jeu : La Roue de la fortune. 19.50 Divertissement : Le Bébâte Show (et à 23.50). 20.00 Journal, Tiercé et Météo.

20.45 ➤ Téléfilm :
Une famille formidable.
De Joël Sentoni, avec Anny Duperey, Bernard Le Coq (1= partie). 22.25 Magazine : Mea culpa.
Présenté par Patrick Meney.
Encore un «reality show». Hélas l
23.55 Journal et Météo.

0.30 Le Débat. F 2

16.45 Feuilleton: Beaumanoir. 17.10 Magazine : Giga.
La Fète à la maison ; Reportages ; Quoi de neuf docteur? ; Reportages.

18.25 Série : Magnum.

18:25 Série : Magnum.
19:10 Campagne pour le référendum.
19:30 Jeu : Que le meilleur gagne plus.
19:59 Journal, Raliye Paris-Moscou-Példn,
Journal des courses et Météo.
20:50 Magazine : Envoyé spécial.
De Paul Nahon et Bernard Banyamin. L'Europe vue de Pézenas, de Pierre Bonte et Didler Dehen; Le Relais, de Benott Gadrey et Gilles Balbastre; Les Négresses bienches, de Geneviève Roger et Frédéric
Tonolii.

22.15 Cinéma : Le Chien des Baskerville .

Film britannique de Te 23.50 Journal et Météo. 0.05 Magazine : Le Cercle de minuit.
Présenté par Michel Field.
Invités : Fálicle Dubois, Dennis Hooper, Bet-tine Rheims et le groupe Chanson Plus bifluorée.

16.25 Magazine : Zapper n'est pas jouer. Invité : Alpha Blondy. 17.55 Magazîne : Une pêche d'enfer. 18.25 Jeu: Questions pour un champion.

18.55 Un livre, un jour, La Cuatrième Orange, de Régine Detembel. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journel de la région.

20.05 Jeu: Hugodélire. 20.15 Divertissement : La Classe. 20.35 INC.

20,45 Cinéma : La Race des seigneurs. 🗷

Jeudi 17 septembre Film français de Pierre Granier-Deferre (1973). Avec Alain Delon, Sydne Rome, Claude Rich.

Claude Rich.

22.25 Campagne pour le référendum.

22.40 Journal et Météo.

22.55 Sport : Raliye Paris-Moscou-Pékin.

23.05 Cinéma : Les Félins. • • Film français de René Clément (1964). Avec Alain Delon, Jane Fonds, Lola Albright.

0.40 Continentales : l'inverserel : l'intée en 0.40 Continentales, L'Eurojournal : l'info en

**CANAL PLUS** 16.30 Cinéma : Simple mortel. 
Film français de Pierre Johvet (1991). Avec Philippe Volter, Christophe Bourseiller, Nathalia Roussel.

18.00 Canaille peluche. Don Coyotte et Sancho Panda. En clair jusqu'à 20.35 18.30 Ca cartoon. Présenté par Valérie Payet. 18.50 Le Top. Présenté par Yvan La Bolloc'h.

19.20 Magazine : Nulle part ailleurs. Présenté par Philippe Gildas et Antoine de Caunes. Invitée : Juliette Gréco. Le Journal du cinéma. Présenté par Isabelle Glordano. 20.30

Présenté par Isabelle Glordano.

20.35 Cinéma : Scorpion rouge. D
Film américain de Joseph Zito (1988). Avec
Dolph Lundgren, M. E. Walsh, Al White.

22.15 Flash d'informations.

22.20 Cinéma : Calme blanc. 
Film australien de Phillip Noyce (1989).

Avec Sam Neill, Nicole Kidman, Billy Zane (v.o.). 23.55 Cinéma :

Sale comme un ange. 
Film français de Catherine Breillat (1991).
Avec Claude Brasseur, Lio, Nils Tavemier.

M 6

17.15 Jeu : Zygopolis 17.35 Série : Campus Show. 18.05 Série : Booker. 19.00 Série : Les Routes du peradis. 19.54 Six minutes d'informations, Météo. 20.00 Série : Madame est servie. 20.35 Météo 6. 20.45 Cinéma : L'Eté en pente douce. Et Film français de Gérard Krawczyk (1986). Avec Jacques Villerer, Jean-Pierre Bacri, Pauline Lafont.

22.45 Téléfilm: Inspecteur Kathy. De Gary Nelson, avec Jamie Rose, Danny Alello. Une policière aux méthodes hardies. 0.25 Magazine : Fréquenstar.

i 17,00 Cînéma : Vîvre en paix. ww

Film italien de Luigi Zampa (1946). Avec Aldo Fabrizi, John Kitzmiller, Gar Moore. 19.00 Documentaire : L'Art en Russie.

Extrait de la soirée thématique prése per Manuel Meyer, diffusée le 14 juin. 19.30 Documentaire : Gens de Cuba.

De lan Bruce et Ross Keith. Portrait d'une société à travers des Cubains ordineires, tous âges et tous milieux. 20.30 8 1/2 Journal.

20.40 Soirée thématique. Munich, ville du cinéma. Soirée proposée par Susanne Drexi.

20.41 Court métrage :Fotofinish. De Sönke Wortmann. 20.55 Court métrage : Marie.

21.25 Court métrage : Jours d'été. De Caroline Link.

22.10 Documentaire : J'almerais mieux être un autre. De Peter Buchka. Un parcous dans l'œuvre cinématographi-que de Volker Schlöndorff, avec de nom-breux extraits de films.

23.10 Documentaire : Le Festival de films de Munich a 10 ans. De Simone Stevens.

FRANCE-CULTURE

20.30 Avignon 92.

Rencontre européenne d'auteurs de théâtre : Didier-Georges Gabilly (France).

21.30 Profils perdus. Michel de Certeau, jésuite et historien (2). 22.40 Les Nuits magnétiques. Le besoin de croire. 3. S'en sortir.

0.05 Du jour au lendemain. Avec Béatrice Fraenkel (la Signature). 0.50 Musique : Coda.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 30 septembre 1991, lors des Semaines musicales d'Ascona); Bugaku, 1= partie, de Mayuzumi; Concerto pour piano et orchestre n° 1 en mi mineur op. 11, de Chopin; Symphonie n° 4 en fa mineur op. 36, de Tchaikovski, par l'Orchestre symphonique de Tokyo, dir. Kazyoshi Akiyama; Yukiko Horl, piano.

23.09 Ainsi la nuit. Trio pour flûte, violon et violoncelle re 1 en ut majaur, de Haydn; Sonete pour violon et piano re 5 en te majeur op. 24, de Beathoven; Quatuor pour violon, aito, violoncelle et piano en la majeur op. 30, de Chausson; Licht und Liebe D 352, de Schubert. 0.30 Dépêche-notes

0.33 L'Heure bleue. Jazz s'il vous plaît, par André Clergeat.

# M. Mitterrand va reprendre ses activités mais souffre d'un cancer de la prostate

diffusé, mercredi matin 16 septembre, sur l'évolution de la santé du président de la République, opéré précise que M. François Mitterrand souffre d'un cancer.

Le communiqué publié par le professeur Adolphe Steg, ancien chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin, qui a opéré le chef de l'Etat, et par le docteur Claude Gubler, médecin personnel de M. Mitterrand, indique en effet: «Le président de la Républi-

l'intervention qu'il a subie il y a cinq jours. L'examen histologique des tissus retirés lors de l'intervention a montré l'existence, au sein d'un tissu prostatique, de lésions adéno-carcinomateuses (NDLR: cancércuses). Le taux de l'antigène spécifique prostatique est au-dessus de la normale. En revanche, celui des phosphotogra coides prostatiques des phosphatases acides prostatiques est normal. Le président de la République est traité en conséquence. Il quitte l'hôpital cet après-midi. Après une brève convalescence

il reprendra ses activités et prendra part au vote dimanche, à Château-Chinon.»

Le conseil des ministres a été exceptionnellement présidé, mer-credi matin, à l'Elysée, par M. Pierre Bérégovoy, qui avait reçu délégation de M. François Mitterrand, en application de l'ar-ticle 21 de la Constitution prévoyant que le premier ministre « supplée le cas échéant le président de la République dans la présidence des conseils et comités.» Les deux hommes en avaient arrêté l'ordre

Dans un entretien publié mercredi par la Nouvelle République du Centre-Ouest le professeur Bernard Debré, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin - qui est éga ment député RPR et partisan du «nou» à Maastricht - affirme que l'intervention chirurgicale subie le 11 septembre par le chef de l'Etat « n'était pas prévue ce jour-là » et que « tout a été un peu précipité. » M. Debré avait assisté le professeur Steg lors de l'opération.

Les termes du communiqué offi-« signifie que la complication majeure des adéno-carcinomes de ciel signé du professeur Adolphe Steg et du docteur Claude Gubler, et diffusé à la demande de M. Mitla prostate, à savoir des lésions métastatiques osseuses, n'existe terrand, ne laissent planer aucune équivoque : le président de la République est atteint d'un cancer de la Une hormonothérapie prostate. Ils ne fournissent en revanche aucune indication quent au degré d'évolution de cette turneur qui a fait l'objet de l'intervention

SOMMAIRE

l'extension de cette lésion. Le docteur Gubler s'est borné à indiquer, mercredi 18 septembre, après avoir lu le communiqué, que

le fait que le taux de phosphatases

Meastricht : c... Mais quelle était la question?», par Daniel Bensald, Alain Dugrand et Gilles Perrault; «L'Europe fermée», par Christine

La campagne pour le référendum :

Les retrouvailles de M. Barre et

Un entretien avec M. Bruno

Le choix des élus selon les

Klaus Croissant a travaillé pour la

Le conflit dans l'ex-Yougoslavie . 8

Ouganda: pragmetisme avant mui-

quent à nouveau M. Clinton pour

La chancellerie décide d'aggrave

les sanctions contre les surveil-lents de prison grévistes. 12 et 13

L'armée de terre va accroître ses 

SCIENCES • MÉDECINE

n'avoir pas servi au Vietnam . 

M. Giscard d'Estaing

ÉTRANGE

Maastricht, vu d'Auvergne.

DÉBATS

chirurgicale du 11 septembre. On

ne dispose ainsi d'aucun élément

quant au degré de différenciation

L'imprécision des termes du communiqué, le fait en particulier que le compte rendu de l'examen no pathologique n'ait pas été rendu public, ne permet pas de savoir quelle thérapeutique sera administrée à M. François Mitterrand. Salon le degré de différenciation des cellules cancéreuses et d'extension de la lésion, le traitement peut ou non associer une ablation totale de la prostate, une

des traitements médicamenteux hormonaux (cestrogénothérapie). Le docteur Gubler a simplement indiqué que le cancer dont souffre le président de la République est hormonodépendent et qu'en conséquence seul un traitement médical devrait kui être administré. Il a précisé qu'il ne s'agirait pas d'une chi-miothérapie mais d'une «hormono-

De l'avis des spécialistes de cancerologie et d'anatomopathologie, le lésion cancéreuse de la prostate est celle cui, dens l'ensemble de la pathologie cancérologique, présente la plus grande gamme de possibilitás évolutives et pronostiques. Ainsi, les informations publiées par

Une lésion et ses évolutions les médecins du président de l République ne permettent-elles pas en l'état de fournir d'indications sur les conséquences, à terme, de cette maladie sur les activités du chef de l'Etat, même si, à l'Elysée, on affirme qu'il s'agit d'«une affection prise à ses débuts» et que son état de santé ne « saurait en rien affecter ses activités ».

> Toutefois, seuls la chronologie détailée des différents examens diagnostiques qui ont pu être réalisés jusqu'à présent, leurs résultat et le détail de l'analyse histologique (score de Gleason) permettront de répondre à cette question.

> > JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCHI

la soixantaine et sont très bien

contrôlés par un traitement médical dépourru d'effets secondaires». «Le patient peut mener une vie et une activité normales», a encore précisé

M. Bérégovoy, qui a adressé au nom du conseil des ministres « des

vœux sidèles et affectueux de

D'autre part, au cours de ce

tier par M. Jean-Louis Branco.

même conseil des ministres, deux projets de loi out été approuvés : le

ministre de l'équipement et des transports, relatif aux relations

entre les transporteurs routiers de

marchandises, les donneurs d'or-

dres et les sous-traitants, le second

par M= Martine Aubry, ministre da travail et de l'emploi, et relatif

à l'emploi, au développement du temps partiel et à l'assurance-chômage.

# Au conseil des ministres

# Le chef de l'Etat « exercera pleinement ses fonctions », déclare M. Pierre Bérégovoy

Le Monde

**DES LIVRES** 

M. Pierre Bérégovoy a déclaré, mercredi 16 septembre, à la fin du conseil des ministres qui se tenait exceptionnellement sous sa prési-dence, à l'hôtel Matignon, en raison de l'hospitalisation de M. François Mitterrand, que «le président de la République exercera pleinement ses sonctions ». Le premier ministre, qui venait alors de prendre connaissance du bulletin de santé faisant état de lésions cancérenses, avait indiqué auparavant, au début du conseil, que l'opération subie par M. Mitterrand avait « parfaitement réussi » et que sou état de santé évoluait « très favora-

biement ». M. Bérégovoy a ajouté, selon M. Martin Malvy, porte-parole du gouvernement, que « dans la plupart des cas, les cancers localisés évoluent très lentement au delà de

## Services Abonnements Annonces classées ... 24 et 25

 Un entretien avec M. Jacques Testart e Archives glaciaires e Déchets, l'expérience suédoise e Les adultes de Bonneuil.. 16 à 18

EDUCATION ◆ CAMPUS

Le collège du bout du monde
 Les face hongroises jouent l'Eu-

rope • L'université des Douze à 

ARTS ◆ SPECTACLES

FESTIVAL D'AUTOMNE.

XXI- EDITION Vingt et un ans d'histoire et de théâtre e Le modèle de l'école Ernst-Busch • Elmuntas Nekrosius, un poète a franchi les frontières • Philip Glass, pape au royaume post-moderne e Roger Woodward, un australien à l'assaut du grand art e Un entratie avec Emmanuel Nunes • Merce Cunningham à Gamier • La sélec-

Les tensions sur les marchés des L'OPEP entre hausse et stabilité.. 22. La pauvreté a augmenté dans la plupart des pays en voie de déve-

Marchés financiers .... 26 et 27 Météorologie. Mots croix La télématique du Monde :

3815 LEMONDE

\*Ce numéro comporte un cahier « Arts-Spectacles» folioté de 31 à 46 Le numéro du « Monde » daté 16 septembre 1992 a été tiré à 497 566 exemplai

Demain dans « le Monde »

Les enieux de Maastricht Un dossier : les principaux points du traité, avec les arguments des deux camps. L'avenir des Douze : la monnaie ; la culture ; les valeurs. Vers des

partis politiques européens?
La CEE et ses partenaires : comment le référendum français est vu des Etats-Unis, de Russie et d'Europe de l'Est.
Des points de vue de partissas et d'adversaires de Maastricht.

«Le Monde des livres» :

Michel Leiris et Pierre Bourdieu

Francis Marmande et François Bott ont lu le Journal inédit de Michel Leiris. Un débat autour de Pierre Bourdieu : Michel Contat analyse les Règles de l'ert. A propos du même ouvrage, qui soulève la colère de Danièle Sallenave, Roger Chartier étrudie les problèmes que pose à l'historien la constitution du «chemp» littéraire. Josyana Savigneau, enfin, rend compra du livre d'Elisabeth Badinter, XY, De l'identité masculine.

aux rencontres entre les membres permanents du Conseil de sécurité permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sur le contrôle des arme-ments au Proche Orient, a annoncé mardi 15 septembre le départe-ment d'Etat américain.

Cette décision semble constituer la première réaction concrète de Pékin à la décision du président George Bush d'autoriser la vente de 150 avions F-16 à Tatwan. La Chine avait participé en avril

La Chine boude

les discussions

sur le contrôle

des ventes d'armes

La Chine a informé les Etats-Unis qu'elle ne participerait pas

avec les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité à une première discussion sur le contrôle des ventes d'armes au Proche-Orient, organisée à Washington à l'initiative des Etats-

Un responsable du département d'Etat a estimé que le boycottage chinois ne signifiait pas que Pékm reprendrait ses ventes d'armes au Proche-Orient. – (Reuter.)

aux familles des voyageurs: 78-92-19-50. septembre, à rappeler que ce sont les administrations nationales des vingt huit pays membres de la Conférence européenne de l'avia-tion civile (CEAC) qui élaborent ces projets et qu'elle-même n'était aucunement liée à ces décisions.

Près de Lyon

et près de vingt blessés

dans une collision ferroviaire

Une personne est morte et une vinguaine d'autres ont été blessées, mercredi 16 aeptembre, dans une col-lision ferroviaire, à Saint-Germain-

au-Mont-d'Or (Rhône), à une ving-

taine de follomètres au nord de Lyon. Un train de voyageurs qui se diri-geait vers Paris a hearté un train de

marchandises roulant dans le même sens aux alentours de 8 h 45. Il avait

quitté Lyon à 8 h 18 et comptait cinq voitures d'une capacité totale de 400 piaces, dont 24 sculement étaient réservées. Le conducteur du train de

voyageurs a trouvé la mort dans cet accident. Une voiture du train de voyageurs a déraillé. On ignorait tou-

jours, mercredi matin, la cause de cette collision. Le plan rouge a été

décienché par le préfet et quelque 150 pompiers et médecins du SAMU étaient présents sur place. Un numéro de téléphone a été réservé

Un mort

D M. de Villiers dénouce la « machine infernale » de Manstricht. - M. Philippe de Villiers, animateur de « Combat pour les valeurs », qui menait campagne pour le « non », mardi 15 septembre, à Neuilly-sur-Seine, aux côtés de M. Michel Poniatowski, ancien ministre, a dénoncé, devant près d'un millier de personnes, dans l'Europe de Maastricht eune machine infernale broyeuse d'identité, de souveraineté, de mémoire,

**EN BREF** ti Grève des pilotes : Air inter compte assurer plus de 66 % de ses vols. - La compagnie Air Inter a revu à la bausse ses prévisions de trafic pour la journée du mercredi-16 septembre. En dépit de la grève des pilotes, elle prévoyait, la veille au soir, de maintenir 66 % de ses vois. Air France comptait, quant à elle, assurer la «quant-totalité» de son programme et TAT 65 % de ses vois. La grève lancée à l'appel du Syndicat national des pilotes de l'appel du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL ) et du Syndicat national des personnels navigants de l'aviation civile (SNPNAC) vise à protester contre l'e absence de concertation » dans l'élaboration à l'échelon européen des licences de pilotes, sur les conditions de travail et les retraites. La Commis-

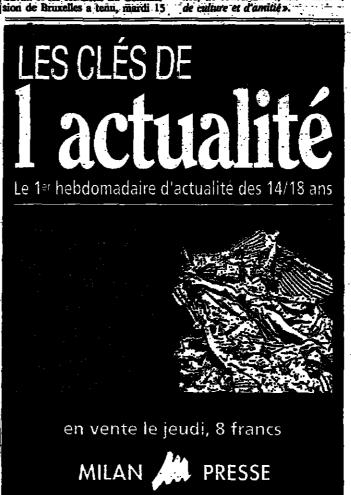

# SPÉCIAL APPLE EXPO



SI VOUS NE DONNEZ PAS

**Avant-première:** 

Tout sur les nouveaux Macintosh

Un numéro indispensable pour tout savoir sur Apple Expo.

3617 SVM MAC 2 LE TEXTE INTÉGRAL DE TOUS LES NUMEROS DE SVM MAC



# Le Monde

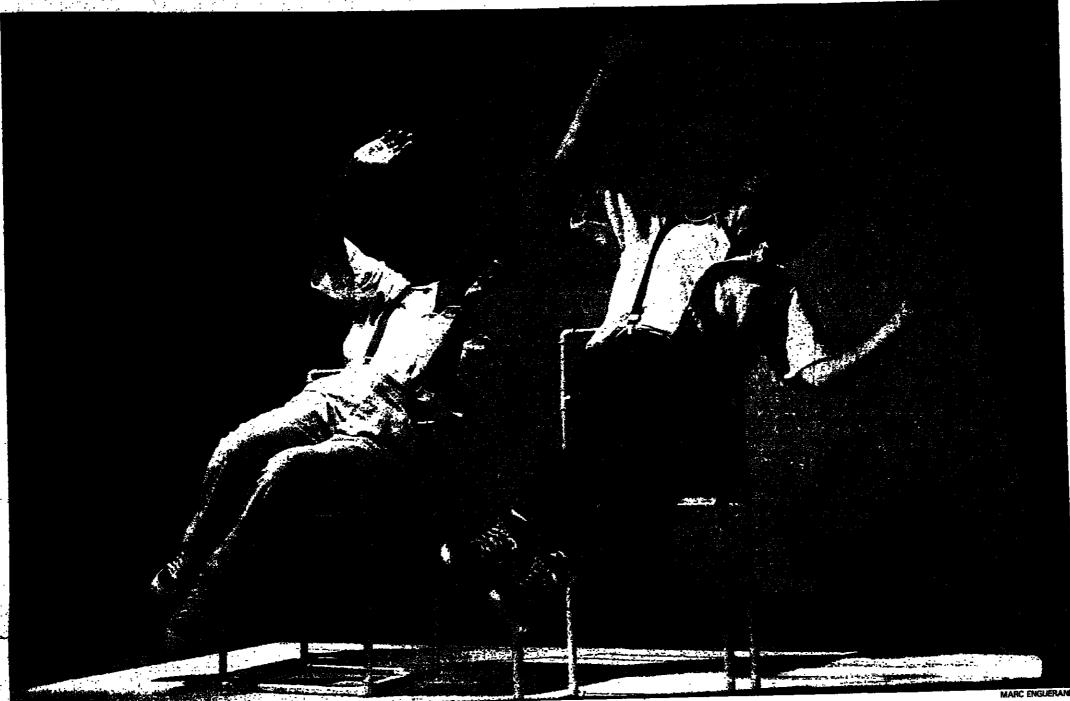

the Beach », de Bob Wilson.

# FESTIVA D'AUTOMNE XXI EDITION

Du 18 septembre au 29 décembre se

tient à Paris le XXI· Festival d'automne

sous la direction d'Alain Crombecque. Par

goût, il entend poursuivre la voie tracée

par Michel Guy, fondateur du Festival, et avec qui il a travaillé dès la première édi-tion, en 1972. Présenter des spectacles

de référence, amener des découvertes,

maintenir une identité, fragile dans la

mesure où Paris n'est pas un désert culturel. (Lire nos articles pages 32 à 41.)

LAIN CROMBECQUE a pris officiellement cette année la direction du Festival d'Au-tomne. Fonction qu'il avait assumée entre 1974 et 1976, tandis que Michel Guy était secrétaire d'Etat à la culture. En outre, pendant les huit ans qu'il a passés à la tête du Festival d'Avignon, il a maintenu une collaboration entre les deux manifestations, pour certains spectacles coûteux ou/et «hors norme» - par exemple, en 1985, celui de Kantor, Qu'ils crèvent les artistes, en 1991 ceux des gymnastes et des musiciens iraniens. Il suit ainsi la voie tracée par Michel Guy, à laquelle il adhère totale-

« Michel Guy a fondé ce Festival et ha a donné son identité. Un Festival qui a évolué, naturellement, s'est adapté aux demandes des artistes et des publics. Mais il garde sa raison d'être et son but : être un initiateur, inscrire des œuvres de référence et des paris sur l'avenir dans la vie artistique à Paris. Pendant toute une saison, si bien qu'on ne peut pas en réduire beaucoup la durée. Il n'est pas exhaustif, ce serait inintéressant. Il témoigne de goûts, d'options, de partis pris, qui demeurent dans une même ligne puisque je continue à travailler aussi bien avec Marie Collin et Joséphine Markovils, responsables du théâtre et des musiques. En définitive, le plus délicat est la sélection française. Quels spectacles choisir et comment les présenter pour que soit évidence la nécessité de les prendre au Festival. Pour certains « hors norme »; comme Pierre

Guyotat, Valère Novarina, leur participation est nor-male. Mais nous voulons également suivre des personnalités dont nous estimons le parcours particulièrement intéressant, sinon essentiel.

» Dire que l'on parvient à mener à bien tous les projets serait faux. Il arrive de négocier en vain plusieurs années pour faire venir un spectacle, trouver de l'argent, des dates concordantes. La question des dates est primordiale. Le Festival avait envisagé d'oc-cuper une salle pendant sa saison. De fait, il a depuis cette année une permanence au Rond-Point. Mais étant donné le nombre et la variété des spectacles, ce ne sera jamais suffisant, et nous resterons soumis aux disponibilités des institutions.

» Ce qui a changé au Festival, c'est ce qu'il a luimême apporté dans les mouvements artistiques, et sur quoi il doit porter un autre regard. C'est aussi le déve-loppement de manifestations semblables en Europe et dans le monde, avec lesquelles nous pouvons collaborer. Je pense que l'an prochain nous allons mettre au point avec le Festival de Berlin la création d'un opéra de Steve Reich, celle d'une œuvre de Mauricio Kagel. dans une mise en scène de Werner Herzog. Nous esperons la venue de Giorgio Strehler avec un Goldoni, la nouvelle version de Barufe a Chioggia sans doute. Et nous n'avons pas perdu espoir de recevoir enfin Tamasaburo, la grande star du kabuki. Le Festival, en tout cas, célébrera le centenaire de la naissance du cinéma. Sans nostalgie, c'est la promesse que nous nous sommes faite avec Michel Piccoli, président de l'association chargée de coordonner les manifesta-

En attendant, cette XXI édition est riche de promesses. Les programmes de musique demeurent dans la tràdition du Festival : musiques du monde (le Mozambique) et compositeurs contemporains, d'Emmanuel Nunes à Heiner Goebbels, de Xenakis à Berio, de Carlos Santos à Robert Ashley, de Heinz Holliger à Jean-Claude Eloy. Pour la danse, Merce Cunningham, fidèle, revient, et dans sa filiation plus ou moins directe, l'Américain Douglas Dunn, les Français Dominique Bagouet et Mathilde Monnier avec Elisabeth Petit. Plus deux groupes espagnols, Metros et 10 Y 10, Io Danza, pour célébrer l'année dédiée à Christophe Colomb.

Le Festival retrouve donc le cinéma, avec un chefd'œuvre incontesté, le Cuirassé Potemkine, des films mal connus, ceux de Lituanie, et quelques phénomènes - dont Kenneth Anger - de l'underground

new-yorkais en son âge d'or, les années 60. Quant au théâtre, il annonce la découverte d'un Québécois, Robert Lepage - qui avait fait une courte escale à Paris voilà trois ans, - celle d'un metteur en scène lituanien dont le nom évoque les romans de Lovecraft, Nekrosius. Une participation française importante, où se manifestent quelques-unes des grandes tendances actuelles, représentées par des auteurs comme Pierre Guyotat et Valère Novarina, Joël Jouanneau et Bruno Bayen, des metteurs en scène comme André Engel et Stéphane Braunschweig pour les hommes, Marie Vayssière et Gilberte Tsaï pour les femmes. Plus la présence de Bob Wilson avec deux spectacles séparés par près de vingt ans : Docteur Faustus Lights the Lights avec les étudiants de l'école Ernst-Busch de Berlin, et la reprise de Einstein on the Beach, sur une musique de Phil Glass.

De Bob Wilson à Stéphane Braunschweig, il y a plus qu'une génération d'âge, il y a vingt ans d'histoire du théâtre. Les vingt ans magnifiques qui ont vu l'affirmation d'images scéniques somptueuses, essentielles. Bob Wilson n'y est pas pour rien. Avec Einstein on the beach - et auparavant le Regard du sourd, Lettre à la reine Victoria notamment, - il a ouvert des portes, balayé des craintes, déblayé, apporté quelques réponses à des questions parfois informulées. Ce qui était d'abord une façon de faire voir et ressentir l'univers mental d'un enfant aphasique, est devenu une façon de parler de tout à tous, de raconter des histoires que chacun peut prendre en compte. Il y a eu le temps des images simples quelques bougies, des tapis de feuilles mortes, les obliques déséquilibrées, les déplacements latéraux au ralenti de personnages en hypnose... Un jeu de poésie et d'humour naîf, qui, toutes proportions gardées, se retrouve dans son Docteur Faustus Lights the Lights. Puis, il y a eu les extravagants montages de néons, de vidéos, de lasers, de sons trafiqués, créant des univers de fantasmagorie lyrique, opéras distordus pris dans les géométries aberrantes dessinées par les chorégraphes. Il s'agit moins de « théâtre total » que d'un spectacle « autre », fondant ensemble dans une même danse de lumières les éléments disparates de la représentation.

COLETTE GODARD

Lire la suite page 32

- des d'actualité des 14/18 prote le jeudi, 8 francs première: es nouveaux scintosh dispensable pour ur Apple Expo.

et pres or time



« Légendes de la forêt viennoise », de Horvath.



«Le Marin perdu en mer», de Joël Jouanneau.

# ET DE THÉATRE

Suite de la page 31

€...

Entre Bob Wilson et les théâtres traditionnels d'Orient existe un lien, un air de famille - la famille de ceux qui n'élèvent pas de barrière infranchissable entre le conscient et l'inconscient. Sur les théâtres d'Occident, l'influence de Bob Wilson a été considérable - au point que son nom a donné naissance à un adjectif et sert de référence. Ainsi dit-on du metteur en scène lituanien Eimuntas Nekrosius qu'il est «le Wilson de la Baltique»,

ment et culturellement éloignés, l'indicible est présent sur scène, dans une étroite union de concret et d'onirisme : «Je ne peux pas être en désaccord avec les rêves, dit Robert Lepage, je les construis à partir de ressources sensi-

L'image-clef, l'image-signe, le décor qui va plus loin que l'image offerte, qui installe la respiration du spectacle et sa «couleur», ne peuvent se créer qu'à partir d'une sorte de gémellité entre metteur en scène et scénographe, comme on le voit entre Patrice Chéreau et Richard Peduzzi, Georges Lavaudant et Jean-Paul Vergier. Ou ici, une fois de plus, entre André Engel et Nicky Rieti. Ensemble ils ont inventé le paysage des Légendes de la forêt viennoise de Horvath dans la Maison de la culture 93, à Bobigny, entièrement chamboulée - les spectateurs étant installés sur des plates-formes mobiles. Déjà, quand ils y avaient présenté le Misanthrope, on ne reconnaissait plus la grande salle, devenue une écurie. Ils avaient fait mieux à Strasbourg, transformant un ancien bâtiment administratif en hôtel louche Mitteleuropa pour leur Kafka. Mieux encore, ils ont amené en car des spectateurs «touristes» en Week-end à Yaik, dans un pavillon préfabriqué où était censée habiter une famille soviétique. Finalement, ce qu'ils cherchent, c'est à retrouver la liberté d'un studio de cinéma, cette possibilité de faire imaginer une ville à partir d'un angle de rue, de donner une sensation de voyage par un simple mouvement de

prennent plaisir à déstabiliser. De certains acteurs, on dit qu'ils pourraient faire pleurer en lisant l'annuaire du téléphone. D' Engel et Rieti, on peut dire qu'ils feraient découvrir des sous-textes insoupçonnés dans la Cigale et

S'il est un acteur capable de dire des textes très insolites et de les rendre crédibles, c'est André Marcon. Il possède le pouvoir de faire paraître aussi claires qu'évidentes les écritures les plus touffues, les plus délirantes, foisonnantes. En lui, Valère Novarina a trouvé, au sens strict, son porte-parole. Celui qui se nourrit de la chair des mots, de leur sensualité. Celui qui leur fait parcourir son corps; son cœur, ses nerfs, qui les trimballe dans son sang, dans sa voix, ses yeux, ses mains... Valère Novarina a écrit l'Inquiétude (seconde partie du Discours aux animaux) pour ce drôle de faune au visage fermé qui s'anime au son des mots qu'il prononce.

Si, entre Bob Wilson et Stéphane Braunschweig, les «vingt glorieuses» du théâtre se sont parées de magie et d'images, elles ont vu également arriver des textes tout aussi riches en poésie. On a tellement simplifié la dialectique « voir/entendre» que l'on est tombé dans une polémique démagogique.

Les metteurs en scène s'étant, sur le modèle des cinéastes, qualifiés d'auteurs, les auteurs qui écrivent se et que les spectacles du Québécois Robert Lepage sont caméra... Les hommes de théâtre, pour la plupart, se sentent lésés, mal aimés. Ils crient à la tyrannie. Alors, «wilsoniens», car chez ces deux hommes géographique- voient cinéastes. André Engel et Nicky Rieti ne sont avec une sorte de rage vengeresse, de fureur vitale, ils

jamais aussi éclatants que face à des textes dramatiques écrivent. Un lyrisme échevelé vient contrebalancer les bien structurés dont ils extirpent les ambiguïtés, et qu'ils phrases elliptiques succombant dans une syncope. A ne pas confondre avec la tirade, le monologue envahit les plateaux, pour le plus grand bonheur des comédiens qui y trouvent enfin la possibilité de déployer tontes les brillances de leur talent. Les metteurs en scène enclenchent le mouvement en adaptant des textes non dramatiques, interprétés en monologues croisés. Alors, certains auteurs ont pensé diriger eux-mêmes ces proférations qu'ils ont provoquées, s'incarner eux-mêmes dans le processus de leur création, ainsi Pierre Guyotat. Il «improvise publiquement», et se livre dans le torrent des mots qui se répètent, provocateurs et déchirés.

> Joël Jouanneau apporte sa pierre à cet édifice qui relie l'écriture lue et entendue. Il à réuni des acteurs qui vont lire (dans la petite salle de l'Athénée) des textes de voyage tandis qu'il présente (dans la grande) une pièce de lui : le Marin perdu en mer, en même temps que son adaptation du livre de Joseph Conrad, Au Cour des ténèbres, dont Francis Coppola s'est inspiré pour son Apocalypse Now. Doit-on préciser que la apectaculaire descente aux enfers de Coppola est aux antipodes du spectacle de Jouanneau. Un homme sensible, discret, mais avec un regard remarquablement aigu. Il travaille sur le détail, s'entoure de comédiens qui le saisissent à demi-mot. Depuis l'Hypothèse de Pinget au Festival d'Avignon, jusqu'à l'Inquisitoire, toujours de Pinget, la saison demière à

---

5,577.

....

**2**::::::

125\*\*\*

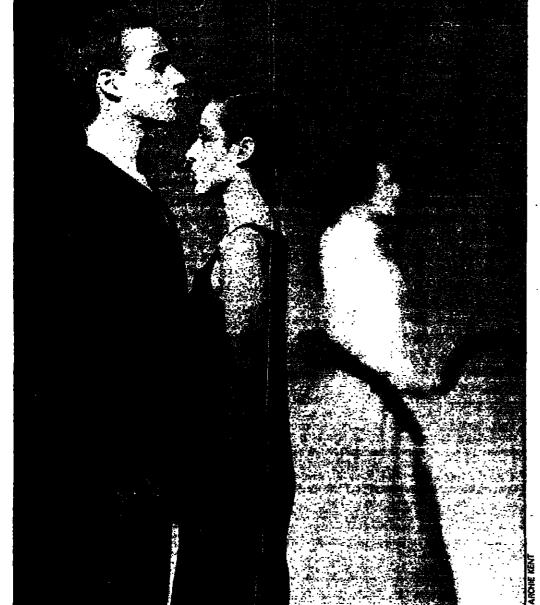

"Docteur Faustus Lights the Lights », de Gertrude Stein

# MOMENT

VANT même le retour d'Einstein on the Beach, A Bob Wilson présente, du 22 au 30 octobre à Gennevilliers, Docteur Faustus Lights the Lights d'après Gertrude Stein, son demier spectacle créé à Berlin (le Monde du 22 avril). Car depuis depuis plus de dix ans, c'est l'Allemagne qui l'a le plus souvent accoeilli. Et, guidé par Heiner Müller, il a voulu travailler avec de jeunes comédiens, tout juste sortis d'une école, mais pas n'importe laquelle.

Depuis 1974, la plupart des spectacles de Bob Wilson ont tourné en RFA, et en 1979, Peter Stein l'invitair à la Schaubühne, de Berlin, où il montait Deuth, Destruction and Detroit. Un spectacle somptueux, grandiose, bouleversant et qui allait effectivement bouleverser le public, les gens de théâtre, les directeurs d'institution aussi, au point que de Berlin à Francfort en passant par Cologne, Munich, Hambourg - toutes les villes riches, - l'Allemagne allait devenir la scène préférée de Bob Wilson. De plus, après qu'il eut monté Hamlet Machine et Quariett de Heiner Müller, les deux hommes, si dissemblables, projet fou - et inachevé - de six opéras, produits dans six pays, dont l'ensemble devait être le clou des Jeux olympiques de Los Angeles.

«En fait, Bob Wilson n'aurait jamais pu choisir moment plus propice que ces années 70 pour apparaître sur la scène allemande. Après tant de mises en scène sur la scene allemanae. Après tant de mises en scene politiquement engagées, le désir était grand d'un théâtre qui ne cherchait rien d'autre que la beauté. Après tant d'activisme sur le plateau, Bob Wilson nous faisait voyager sous narcose. Par-dessus tout, après tant de rationalité et de prise de conscience obligée, cette œuvre qui n'avait AU JUSTE

et de prise de conscience obligée, cette œuvre qui n unui
pas même la prétention d'être comprise semblait une véritable cure. Ce théâtre d'images sans action, qui exclut
l'analyse psychologique, la logique, qui n'interprète rien et ne fait que « montrer » sans même le soutien d'un texte littéraire, allait à l'encontre de tout ce qui avait pu exister jusqu'alors en Allemagne. Et le charme opérait », écrit Dieter Kranz, journaliste de RDA. Pourtant, le seul des spectacles à avoir connu un réel succès populaire est Black Rider créé en 1990 au Thalia de Hambourg. Spectacie que Wilson lui-même a tôt fait de remiser au second plan, d'autant que cet énorme succès lui a été plutôt préjudiciable auprès de ses fans.

> Finalement, c'est surtout par son influence sur les metteurs en scène et les chorégraphes que peut se mesurer l'importance de Bob Wilson en Allemagne. Elle est évidente chez Heiner Müller quand il monte sa pièce Der Lohndrucker - vue au Théatre de l'Europe en 1988. On l'a même remarquée chez Peter Stein, presque sous forme de citations, dans sa mise en scène de Pelléas et

Vint le moment où l'on a reproché à Bob Wilson de se citer lui-même, ce à quoi il répond : « Chaque artiste utilise le vocabulaire qu'il s'est lui-même forgé. » La reprise d'Einstein on the Beach décidera si ce vocabulaire garde sa puissance d'envoltement. La présentation de Docteur Faustus Lights the Lights, avec les élèves de l'école Ernst Busch, la plus fameuse de l'ex-RDA, prouve en tout cas que des comédiens au talent frais, trop jeunes pour avoir vu le Regard du sourd (1971) ou même Einstein proposant les parts de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'ex-RDA de l'e allaient se lier d'amitié, collaborer sur The Civil Wars, tein on the Beach, sont capables de redonner à ce vocabulaire sa vitalité, son humour insolite.





-- ( -- X 12

1000



« Weimarland » de Bruno Bayen.



« La Cerisaie » (photos de répétitions) de Tchekhov. Photos de répétitions

E. Minter March 19 day 1 -

A SHIPPER BOOK STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA of the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the standard and the WHAT THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY O I War of The House The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co **网络大型工作的 第二人** · 如佛中传统() **家村 为《中心**》 lagging place and fine of SERVICE SERVICES SERVICES

Bridge Bridge (m. 4)

g same

70000

and Theater to the

.....

يقعاتين با

1. 18 A.

The second second

Robert Walser, il fait équipe avec David Warrilow, magicien vulnérable, qui - entre son anglais natal et les sonorités de la langue française - s'est creusé sa tanière, d'où sourd une voix feutrée, des intonations d'un autre monde.

David Warrilow parle depuis un cosmos enfoiri quelque part. Joël Jouanneau glisse sur des chemins de traverse mvisibles à l'œil nu. Bruno Bayen revient. Un être à part, une sorte d'OVNI dans la constellation des metteurs en scène-anteurs. Il présente, en même temps, deux pièces dans deux théâtres. Au Petit Odéon, l'Enfant bâtard, aventures de son fils naturel. A la Bastille, Weimarland, la fermeture d'un restaurant, de nos jours, dans la ville qui a abrité une république éphémère... Rive sauche-rive droite. et, dit Bruno Bayen « on pourra glisser de l'une à l'autre en une même soirée, voyager de l'Espagne à l'Allemagne».

Les chemins de sa pensée sont des labyrinthes piégés qui aboutissent à des images d'une lumineuse simplicaté. Au sens little des dégalerait un charme aussi pur et troispeur que l'estrées facs. Bruno Bayen est une sorte de Peter Pan surdoné, maître de son univers, univers parailèle à cehi que nous croyons connaître, dans lequel nous croyons vivre... C'est de décalages que se nourrit le théâtre Cerisaie - au Théâtre de Gennevilliers, chez l'homme en aujourd'hui. L'époque veut ça. Les certitudes sont tomes renères se sont éva les jalons dansent la gigne. La vue se trouble, dédouble les Docteur Faustus Lights the Lights : Bernard Sobel. images que les écrans démultiplient, que les ordinateurs inventent. Les vingt ans qui séparent Stéphane Braun-

schweig de Bob Wilson ne portent pas senlement l'histoire

Enfant d'Antoine Vitez, Stéphane Braunschweig possède naturellement l'intelligence de la scène. Il accorde à la pensée une confiance absolue, et au théâtre un rôle essentiel. Le théâtre transmet la pensée, îl est indispensable pour se comprendre et comprendre le monde. Stéphane Braunschweig veut comprendre, c'est son obsession. A vingt-huit ans, il a dix ans de métier. On imagine son mépris étonné si on osait lui demander ce qu'il férait hors du théâtre. Avec des moyens réduits, il s'est inventé une contribution à l'année Christophe Colomb à travers les esthétique. Il crée des images cinglantes, indéniables. Des images hautaines, traversées parfois d'un souffle de tendresse. Il se veut esclave du texte. Un esclave tyrannique. Après avoir voyagé dans la dramaturgie allemande et la tragédie grecque pour raconter le parcours chaotique du pauvre homme, du soldat floué, il monte la Cerisaie et demande à Tchekhov de l'aider à comprendre comment guérir de l'enfance.

> Quel lien réunit au travers des vingt ans qui les séparent deux hommes de théâtre aussi opposés que Bob Wilson et Stéphane Braunschweig? Aucun, si ce n'est que Stéphane Braunschweig présente la phypart de ses spectacles - et la qui il a trouvé une sorte de père. L'homme qui, en France, a peut-être le mieux compris Bob Wilson, et acmeille

> > COLETTE GODARD

Gilberte Tsaï, Marie Vayssière

# Décalages

EUX femmes metteurs en scène à ce Festival : Gilberte Tsal et Marie Vayssière. En parler ensemble, et à part des autres, ne relève pas d'une quelconque exclusion, ni d'un féminisme hargneux. Même si l'on constate que leurs spectacles sont accueillis au Théâtre de la Cité internationale, dirigé par une femme, Nicole Gautier. Et comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Seulement des coincidences.

Quoi qu'il en soit ni Gilberte Tsai ni Marie Vayssière ne font du « théâtre de femme », comme on dirait couvrage de dame ». A ses débuts, Gilberte Tsat s'adresset à des publics d'enfants auxquels elle accordait le respect qui leur est dû. Elle a travaillé avec eux, cherchant à déceler en eux les racines des comportements adultés. Il y à eu ainsi la Bérénice de Racine, interprétée par des adolescents qui, intuitivement, étaient parvenus à restituer la détresse et la force, la perversité de cette immense tragédie amoureuse

L'enfance est par nature un état de transit. Gilberte Tsaī s'intéresse avant tout aux déplacements de persomes, au sens figuré comme au sens géographique.
Elle a porté sur scène la *Chine intérieure*, uni théâtre et peinture (*Tableaux impossibles*), enfance et philosophie (*Celui qui ne parle pas*). Elle s'intéresse aux métissages.

ici, elle juxtapose un texte d'elle, Appartement témoin, et un autre de Mohamed Rouahbi, De plain fouet.

Le parcours de Marie Vayssière est différent. Le Pleure-Misère est sa première mise en scène. Elle a été comédienne, a travaillé avec Tadeusz Kantor. Pourtant son spectacle ne se passe pas en Pologne. Il parie de l'Irlande. Dans les deux pays règne le catholicisme moins exalté en Irlande, – et l'alcool n'est pas méprisé, – mais les dérapages de la fantaisie provoqués par le whisky sont encore plus truculents et tenaces que coux nés dans les vapeurs de la vodka.

Donc, le Pleure-misère se passe dans un village irlan-dais où l'on a depuis longtemps oublié les limites de la reison. Où l'on parle beaucoup, où il pleut davantage. Un village aussi pauvre que ses habitants sont pittoresques. Marie Vayssière traduit l'histoire avec de la rie, une porte de bois, un drap blanc, quatre comédiens. Juste de quoi suggérer, derrière les rires et les plaisanteries, une ambiance ambigue, un air de mystère, comme si dans le ciel mouillé allaient danser les

C. G.

par Dieter Kranz

OURQUOI l'Ecole, pourquoi Ernst Busch et qui était-il? Un très grand acteur, chantre des communications de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de la communication de surnommé le «Tauber des barricades» en référence à Richard Tauber, l'un des plus célèbres ténors des années 20.

Ernst Busch l'insoumis a été l'un des plus beaux fleutous de la RDA en même temps qu'une épine dans sa chair. Très lié avec Brecht et Hans Eisler, il a contribué à rendre populaires de nombreux chants politiques, et mieux encore, à ce qu'ils ne restent pas lettre morte. C'est pourquoi, fort logiquement, il fut jeté en prison par les nazis. Non moins logiquement, Ernst Busch compta parmi les comédiens qui apportèrent leur soutien à Brecht, revenu d'exil pour fonder le Berliner Ensemble. Incontestablement ce fut un artiste de grande classe, un personnage incisif. Mais jamais, au grand jamais, ne lui est venue l'idée d'enenvers un artiste anquel la bureaucratie n'a vraiment pas périodes de formation militaire étaient inévitables. facilité la vie. Et pen importe si c'est à son fondateur, Max Plus d'un étudiant en a souffert. Pourtant la qualité. Reinhardt, alors directeur du Deutsches Theater, qu'elle l'originalité, l'imagination souvent rétive des acteurs sor-

abritant vingt salles de répétitions plus ou moins vastes et dividus débordant de fantaisie créatrice. parfaitement adaptées au travail des élèves. La phipart des stars de la RDA y ont fait leurs premières armes. Et prix internationaux. La raison essentielle de ce succès pourrait être le choix de pédagogues parvenus à opérer la synthèse - réputée inconcevable - entre les théories de Stanislawski et la pratique de Brecht. De plus, tous les directeurs ont tenu à ce que les personnalités les plus en pointe de la vie théâtrale participent à l'enseignement, afin que les étudiants demeurent constamment en relation avec l'effervescence créatrice. Des acteurs notoires du Deutsches Theater, du Berliner Ensemble ont travaillé des semaines durant avec un ou deux étudiants, pas davantage, parfois sur une seule scène. Evidemment, un tel perfectionnisme exigeait des dépenses considérables, que la l'établissement le plus lourdement financé de tous ceux qui dispensaient un enseignement artistique».

La sélection était extrêmement sévère. Puisqu'en RDA les comédiens ne pouvaient être engagés (1) que sur diplôme émanant d'une des trois grandes écoles en fonctions, l'affluence était phénoménale. En 1989 encore, deux mille candidats se présentaient. Huit cents étaient automatiquement éliminés parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de capacité physique. Les mille deux cents restants étaient alors soumis à des tests d'aptitude par petits groupes. Dix-huit obtenzient le droit à l'inscription.

Le planning des cours reflète le sérieux d'un enseignement qui accorde un temps important aux exercices corporeis et vocaux, à la danse, à l'escrime. Puisqu'il s'agit de former des comédiens cultivés - Brecht l'avait explicitement réclamé, - les cours d'esthétique, d'histoire du théâtre et de littérature sont obligatoires. Enfin, il y a peu seigner. Si l'Ecole d'art dramatique de Berlin (Est) porte encore, comme dans tout établissement d'enseignement son nom, il ne fant voir là que reconnaissance posthume supérieur en RDA, les cours de marxisme léninisme et les

doit sa renommée. Après plusieurs déménagements, tant de l'Ecole apportent la preuve qu'elle n'est pas un

l'Ecole occupe une immense bâtisse hyper-fonctionnelle, repaire de moutons, mais une fourmilière exubérante d'in- Lohndrucker. Avec Docteur Faustus Lights The Lights,

Fréquemment, au plus tard dans leur seconde année d'études, les élèves donnent des représentations publiques jusqu'à ces dernières années, l'Ecole a reçu toutes sortes de dans une salle de Prenzlauer Berg mise à leur disposition. Aujourd'hui, le BAT (Berliner Arbeiter Theater, Théatre ouvrier de Berlin) offre environ trois représentations par semaine. Il s'est constitué un répertoire de quatre ou cinq productions, dont plusieurs, notamment les œuvres de jeunesse de Schiller, comme les Brigands, Don Carlos, ou cette pièce de Goethe si rarement jouée, la Fille naturelle, ou encore Sauvés d'Edward Bond, sont parmi les plus intéressantes de Berlin.

Profondément convaincu que jouer est la meilleure des leçons de théâtre, l'actuel directeur de l'Ecole, Kurt Verth, encourage ses étudiants à participer aux spectacles des panvre vieille RDA s'offrait sans sourciller. En 1955 déjà, grandes institutions berlinoises. C'est ainsi que plusieurs le ministère de la culture notait que l'Ecole «était de loin groupes se sont relayés dans Des chevaux bleus sur l'herbe rouge, de Michail Schratow, au Berliner Ensemble, que sont des théâtres de répertoire, avec une troupe permanente,

Bob Wilson suit la tradition.

Contrairement à bon nombre d'institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui «liquidées» - l'École Hans Otto, par exemple, a été dissoute, - l'Ecole Ernst Busch a été « transférée sous la souveraineté du l'and de Berlin » avec ses quatre options : comédie, mise en scène, cabaret, marionnettes. Des cent trente-cinq étudiants actuellement inscrits, environ la moitié viennent de l'Ouest. Lorsqu'après leurs quatre années d'études ils passeront l'examen final, ils ne seront pas assurés, comme c'était le cas au temps de la RDA, de trouver un engagement. Mais étant données leur formation et la notoriété de l'Ecole, ils n'auront pas grand souci à se faire pour leur avenir.

(Traduction Nicole Rothel)

(1) A l'Est comme à l'Ouest, les institutions allemandes plusieurs élèves ont travaillé avec Heiner Müller sur Der ou les acteurs sont engagés pour une durée d'au moins un an.



ASSOCIATION ORCOFI POUR L'OPERA, LA MUSIQUE ET LES ARTS, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, FONDATION DE FRANCE, FONDATION MERCEDES-BENZ FRANCE, BANQUE WORMS, SACEM, YVES SAINT-LAURENT, MOUTON A CINQ PATTES, ISSEY MIYAKE, BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET, BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, BARING SECURITIES Ltd, CARNAUD METAL BOX, CIMENTS FRANÇAIS, COMPAGNIE FINANCIERE DE SENELLE, CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, DAUPHIN, DEFVCDPTH, EUROCOM, FONDATION ARS GRATIA VITAE. FONDATION CARTIER POUR L'ART CONTEMPORAIN, FONDATION ELECTRICITE DE FRANCE, FONDATION FRANCO-JAPONAISE SASAKAWA, FONDATION MAEGHT, GROUPE "LES ECHOS", HENKEL FRANCE, KPMG AUDIT & FIDAL PEAT INTERNATIONAL, LABORATOIRES CIBA-GEIGY, LA SEPT, MIELE S.A., NOMAD SNC, RHONE-POULENC, SAINT-GOBAIN, SALON INTERNATIONAL DE L'HABILLEMENT MASCULIN, S.A. MERX, SHELL FRANCE, SOFISERVICE, SONAUTO, V.A.G. FRANCE.

M. ET MME ERIC BOISSONNAS, M. ET MME MICHEL DAVID-WEILL.

APPORTENT LEUR SOUTIEN AU XXI° FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS

ASSOCIATION LES AMIS DU FESTIVAL D'AUTÔMNÉ A PARIS, 156, RUE DE RIVOLI 75001 PARIS

metteur en scène lituanien



« Oncle Vania», de Tchekhov, e en scène d'Elmuntas Nekrosius.

## par Franco Quadri

1

N l'a appelé « le Bob Wilson de la Baltique » quand un de ses spectacles a été présenté pour la première fois de ce côté-ci du rideau de fer. Plus exactement dans la zone franche - à l'époque de Belgrade; c'était au BITEF, festival international consacré au théâtre de pointe et qui, il y a huit ans, offrait encore l'occasion de prestigieuses découvertes. Le metteur en scène lituanien Eimuntas Nekrosius avait recu le Prix du jury. Avec son physique efflanqué de joueur de basket - aujourd'hui empâté - toujours en fuite devant les autres, sans doute pour préplusieurs de ses personnages. Ou peut-être, plus instinctivement, pour défendre une santé précaire. Et son nom même, Eimuntas Nekrosius, le destinait à traîner à sa suite le chuchotement d'obscures légendes.

Sembiable au Regard du sourd de Bob Wilson, son spectacle Pirosmani, Pirosmani - la carte gagnante du

# FRANCHI LES FRONTIÈRES

Depuis de longues années, le Festival d'Automne souhaitait faire connaître l'œuvre d'Eimuntas Nekrosius, homme de théâtre lituanien, particulièrement atypique. C'est d'ailleurs pourquoi les autorités soviétiques refusaient de donner leur accord. La situation ayant changé, il présente au Théâtre du Rond Point, du 30 septembre au 4 octobre son specta-cle-manifeste, « Pirosmani, Pirosmani » et sa version de « Oncle Vania » de Tchekhov.

que cette production, qui date de 1981, continue depuis à être choisie comme une sorte de « manifeste» pour présenter et faire connaître le Théâtre national de Lituanie (son nom exact est Jaunimo Teatras, c'est-à-dire Théâtre de la jeunesse), aujourd'hui à Paris comme hier à New-York. Pirosmani, Pirosmani possède en effet les caractères d'universalité qui ont permis au travail d'un Kantor, par exemple, d'être compris dans le monde entier. Chez ces deux créateurs, on retrouve le dépouillement des décors de bois, le mouvement circulaire de motifs récurrents, à la façon du boléro. Les bureancrates moscovites qui auraient dû m'accorder, en tant que directeur de la Biennale du théâtre de Venise, l'autorisation d'inviter la production ont refusé, prétextant qu'il était absurde pour un groupe balte attaché an théâtre contemporain de s'intéresser à un peintre géorgien du début du siècle, Mais bien d'autres frontières sont franchies quand un poète visite l'œuvre d'un peintre... Et la raison profonde de cette méfiance à l'égard de l'amitié entre Républiques a été, depuis, éclaircie.

Nekrosius ne copie pas les tableaux de Nico Pirosmani, même si parmi les figures évoquées certaines en retronvent les formes naïves. Et il ne dit nas non plus si le réalisme austère des accessoires rappelle l'ancienne Tbilissi ou bien plutôt le folklore lituanien, dans la manière de montrer la vie du peintre avec son ancienne assistante, muette, qui lui prépare les couleurs, avec les signes d'une pauvreté quotidienne que, sur scène, le vieil homme peuple de rêves. A la place des hôtes illustres que l'artiste et son double atten-BITEF - imposait le caractère visionnaire du silence. dent, une belle dame en noir arrivera dans la masure Ce n'est pas seulement pour conjurer le mauvais sort pour annoncer la fin; et le corps du peintre sera

amené sur une balance, recouvert de farine, tel un pantin de neige. Pirosmani, Pirosmani est un poignant conte gothique, un polyptique d'église sur lequel apparaît une humanité tourmentée, ainsi que des détails plaisants, tandis que decrière les vitraux blanchis se montrent les figures du souvenir et de la nos-

En décembre 1985, je suis allé sur place, à Vilnius, pour la Biennale de Venise, toujours. J'ai retrouvé dans la sévère architecture de la ville et dans l'univers pictural de Ciurlionis des repères précis. Je me suis également rendu compte que Pirosmani, Pirosmani représentait tout juste un épisode dans l'itinéraire de Nekrosius, dans sa préférence pour les adaptations de récits non théâtraux, on pour les textes qui se construisent pendant les répétitions. Cet itinéraire traverse des genres différents. Quoi qu'il en soit, le metteur en scène ouvre des portes sur plusieurs possibilités de lecture, et s'il ne craint pas d'utiliser le symbolique, ce n'est pas pour dissimuler le politique.

Ainsi dans Quadrat, histoire d'une brève rencontre en prison. La scène est presque nue, mais comme toujours susceptible de surprenantes métamorphoses. Maigré une surveillance incessante naît le rêve d'un amour impossible. Et voilà que la cellule délimite l'espace d'un enfer existentialiste et qu'elle représente en même temps le pays. Dans Un jour comme un siècle, tiré du roman d'Aichmatov et situé dans un village perdu ouzbek près d'une base spatiale, des flash-back bouleversants ramènent dans les années 30, ou retracent les manifestations de joie populaire à la mort de Staline, grâce à l'impressionnante facilité de Nekrosius pour transformer une dizaine d'acteurs en un peuple tout entier, et quelques objets en de multiples visages du monde. L'émotion était contagieuse au point de faire trembler l'interprète russe, qui me surveillait aimablement. Mais elle était défavorisée par rapport à moi qui étais équipé d'un casque avec traduction simultanée lituanien-italien, tandis qu'elle ne comprenait rien aux dialogues et ne disposait d'aucone aide.

Et les classiques? Ce répertoire ne pouvait pas manquer d'interprétations libres, sinon carrément bizarres; mais la version « opera-rock» de Roméo et Juliette ne m'a pas parue très convaincante, si ce n'est pour l'audace des constructions scéniques; ou peutêtre cette chorégraphique de guerilla civile demandaitelle des clefs de lecture particulières. Oncie Vania, que j'aurais vu évoluer au cours des successives reprises occidentales, de Vienne à Parme et à Berlin, était encore à l'étude : à l'époque, le metteur en scène se creusait la tête sur des problèmes secondaires, comme celui des vingt-cinq chambres où habitait cette « famille dans la gêne », ou à propos de la petite bouteille de morphine que le docteur Astrov et Vania se disputent lors d'une tentative de suicide. En effet, le ménage de la grande maison, par des domestiques parasitaires aussi arrogants que des bureaucrates soviétiques, allait prendre dans la mise en scène une importance imprévue. Dans l'hystérie d'une ambiance survoltée, des soins à base de saignées et de cosmétiques - avant la lutte contre la drogue - étaient traités à coups d'irrésistibles gags dans la manière du cinéma muet, soulignés par un leitmotiv chaplinien et des citations déclarées de la Règle du jeu.

Le démontage du texte réalisé grâce à l'introduction de rythmes narratifs inédits, la dilatation grotesque de certains noyaux dramatiques fout d'un spectacle dont les approches systématiquement insolites et dérisoires pourraient finir par irriter et lasser un moment de théâtre extraordinaire. Tout part des personnages, et s'exprime à travers leurs relations simultanées d'amitié-rejet, à travers aussi l'opposition des deux philosophies qu'ils représentent : d'un côté, l'idéalisme défaitiste du médecin, devenu le moteur théâtral de chaque action, de l'autre, l'esthétisme corrunteur de la magnifique Hélène. Elle séduit vraiment tout le monde, jusqu'aux serviteurs, sans parvenir à entailler ses appétits bourgeois.

La clef de cette lecture ironique et symbolique est le refus de réalisme, confirmé également par l'importance accordée dans la mise en scène et les décors à la peinture russe. Mais c'est tardivement que Pon déconvre le sens politique d'un tel refus. Il apparaît nettement à un moment-clef, avant que la haine entre Vania et le professeur n'explose - ici sous forme de duel. Du groupe réum pour une photo souvenir comme dans les Trois Sœurs, pendant la longue pause devant l'objectif, se dégagera, au début étouffé, puis avec un croissant abandon, enfin comme un hymne à la résistance, le chœur de Nabucco, le passage où le peuple enchaîné chante : « Oh mia patria si bella e perduta...» (« Oh ma patrie si belle et perdue... »). On ne pourra plus alors se cacher qu'Oncle Vania raconte l'histoire d'une occupation...

La force de la scène est impressionnante, et il n'est pas ardu de comprendre, d'une part, l'extrême émotion qu'elle a dû provoquer dans une Lituanie en sourde révolte, d'autre part, le caractère de nécessité qui a donné un sens au travail de Nekrosius. On trouve aussi dans ses spectacles un aspect d'autobiographie. Ainsi dans le Nez de Gogol - sa dernière production, mais le Festival de Moscou annonce sa version de Carmen, – Nekrosius s'identifie à l'auteur, présent sur scène avec ses problèmes d'écriture, à côté de ce militaire qu'il a inventé, et qui se lève un beau matin sans nez. Dans le spectacle, tout en parlant de trompe faciale, c'est une excroissance habituellement cachée qui est extirpée; et comme elle est destinée, dans l'histoire, à s'incarner en personne humaine, les incursions du rubicond Nez-Phallus sont irrésistibles. Simultanément, l'Auteur sera contraint au silence définitif par le démon qui l'a persécuté toute la soirée. Dans cette sarabande tragique et burlesque où de paissants mouvements de masse arrivent en contrepoint de situations felliniennes, une fois de plus, il s'agit d'un artiste angoissé, submergé par les vagues de la stupidité quotidienne. L'auto-ironie chez Nekrosius ne débouche pas sur l'optimisme, la preuve en est l'appel résigné à la vie qui clôt Oncle Vania : invitation déchirante qui semble sortir d'une clinique ou d'un tombeau où sont prisonnièrs des enterrés

27

224

22.2

3.7

IX V. ...

2.1.3

: :: ·

11:00

131.55 F ...

U TELL

(Traduction Federica Cane) ▶ Critique dramatique à La Repubblica, aucien directeur du Festival de Gibellias et de la Bicanale de théâtre de Venise.

Robert Lepage, metteur en scène et comédien québécois

# Un enfant qui jubile

Le théâtre de Robert Lepage est fait d'objets hétéro-clites, de paroles cosmopolites qui se croisent, de musiques étrangères qui s'unissent. Metteur en scène et comédien, Robert Lepage vient du Québec et fait voyager ses images éblouies en Europe comme dans les Amériques. Il est apparu à Paris, en 1989, au Théâtre de Boulogne-Billancourt. Il est passé par Maubeuge Salzbourg Londres et nous revient avec Maubeuge, Salzbourg, Londres et nous revient avec deux spectacles dont il est l'auteur, le Polygraphe et l'Aiguille et l'opium. Plus une trilogie de Shakespeare adaptée par Michel Garneau, qui a choiși la forme rythmée de la poésie pour parler de Robert Lepage.

# par Michel Gameau

Dans la saile où l'on répète les mots et les gestes il y a partout des objets en chemin d'être des déjà décors des projets costumes et des choses rares et quotidiennes qui seront bientôt tout à fait on le voit bien avant que de l'entendre des instruments inventés de musique des instruments de musique inventée des instruments de musique inventés Robert me guide l'air gourmand vers les mots les gestes et les chemins d'être dehors le soleil règne ici dedans une riche pénombre toute la lumière sur la table où l'on étale una première fois les mots et les gestes les femmes et les hommes de théâtre d'abord s'assoient pour faire la lumière à une grande table souventes fois faite de plusieurs petites tables mises ensemble

et parfois de cœurs gravés comme des tables de pique-nique grands établis où l'on va travailler l'air d'aller des misères et des merveilles pupitre des délires dans la gourmandise de l'imaginaire plateau où l'on invente la pire déchirure et la plus dépouillée sérénité et où l'on déchire sereinement l'invention pour aller plus profond dans la surprise et c'est la d'abord qu'un Robert règne là où les plaisirs de l'intelligence sensuelle font la première lumière (et devrais-je scandaliser le monde je le dirai quand même c'est ce moment du théâtre que par-dessus tout j'aime) ce Robert a l'air d'un enfant qui connaît bien l'art d'avoir l'air d'un enfant sage mais je l'ai vu à l'orée du noir enfant qui jubile d'avoir gagné le droit de s'amuser à part emière il y a dans celle du thélitre la vieille énergie du sacré et le sacré prime dans la plus pure énergie c'est le sacré de l'enfance qu'on voit si clair dans les infiniment variables cérémonies du jeu oh la chance de faire du théâtre quand on est grand c'est celle d'être aussi grand que l'enfant qui joue ai vu ce Robert jouer sur une scène il avait l'air d'un chat un peu mystérieux et tout plein d'équilibre guide les femmes et les hommes de théâtres à la table de gourmandise comptoir composite des délires étal usagé de l'imaginaire il guide comme une grande bête bienve les fammes et les hommes de théâtres dans qualques instants du fleuve Shakespeare que j'ai navigués d'avance

et qui en sont marquées de coups de mots de phrases

je suis alté à la table de l'intelligence sensuelle et de l'imaginaire gourmand dire un peu comment nous avons perdu notre royaume nous habitons une le nous avons des pouvoirs nous domptons la bête et asservissons l'esprit les fous et les ivrognes nous amusent nous sommes dans le siècle fachés contre le monde pleins de gens déshonnêtes. nous ne croyons plus à l'amour mais celles et ceux qui y croient nous émeuvent nous faisons semblant d'être sages à force d'être vraiment vieux nous nous livrons au jeu de l'imaginaire avec complaisance en nous donnant le beau rôle mais nous le savons que nous sommes faits avec la même affaire que les rêves et que nos petites vies finissent par accoster dans le sommail sans même laisser un petit brouillard derrière nous nous faisons théâtre pour passer le temps au tamis pour en sentir chaque respir le savourer l'honorer et le laisser aller dens l'espoir de l'amour ch à tout le moins celui de l'amitié. Ecrimia, dramaturge (Quatre à quatre, créé en France au Festival d'Avis 1978 par Gabriel Garran, les Guerriers, présenté aux Francophonies de L en 1987 et à Paris en 1989).

Sector realist contract of the medita, la distribuica de la constanta de la c mentalues fact of a Salingarment (controlled

a utifici el 160 Ci. 19 202025

the season of the

de mideem de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria dela maria del la maria del la maria de la maria de la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria del la maria

Petral parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the

The fact the state of spreading

e confirme explanation of

and Kartiem , der Bude

The cast they commit the fall

the state period to specific

Massers of the chester

Market Control of the Aller

1 - "1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1 \* - 1

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

**編輯 Names** And India and India and Andreas

terpet size are to the made

COMPANY OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

THE PROPERTY OF A SOCIETY OF THE PARTY OF TH

CONTROL AND INCOME. NOT THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR

Mark Americans Anten

WHERE IN HIS MANY IN

The total structure and the structure

gregoriate from the statement of the control of the

**斯特斯 经银铁** 

第二章 重要的方法 全国的现在分词 人名 人名英格兰

<del>は集 商品を記</del>ずりない THE Common Part 1984

Fig. 200 12 Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

 Latina in antique e la il regleca anne intermagnet de sudmillion et de la journaire de communica-

MARKET BERTHALL

Market 2035: Controlled Several

Benefit Holene Holene

nte foul par

# AU ROYAUME POST-MODERNE

Répétitif, minimaliste, longtemps méconnu aux Etats-Unis, mai vu par l'avant-garde européenne, Philip Glass est de surcroît coupable de rencontrer un vrai succès populaire depuis une quinzaine d'années. Pianiste et compositeur, Jean-François Zygel est de ces spécialistes qui ne reprochent pas à sa musique son apparente simplicité, qui en saluent les subtilités cachées et son incroyable vitalité. « Einstein on the Beach » est aussi un opéra à écouter.



A musique de Philip Glass est reconnaissable au bout de quelques mesures seulement. Cette musique blesse ainsi notre conscience «cultivée», soucieuse de complexité formelle déclarée. Il se passe effectivement plus de choses harmoniquement dans les dix premières mesures du prélude de Tristan et Isolde, de Wagner, ou des Valses nobles et sentimentales, de Ravel, que dans toute une pièce de Glass (encore conviendrait-il de rappeler que le premier a su bâtir le prélude de l'Or du Rhin tout entier sur un seul accord, et le second son célèbre Bolèro sur un unique principe de répétition additionnelle).

Pas de Glass dans les conservatoires, ni dans les programmations de amisique contemporaine de Radio-France, ni an Centre de documentation de la SACEM, ni dans aucune des officines ministérielles en charge de la création, ni même - un comble pour un établissement se déclarant «populaire»! - à l'Opéra Bastille.

Primaire, commerciale, abêtissante, voire dangerense elon certains. l'œnvre de Phil Glass commet de surcroît le crime impardonnable de rencontrer depuis une quinzaine d'années un incontestable succès populaire. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Et il hui a même fallu un certain courage pour approfondir des musique atonale se caractérise trop souvent, sous l'anintuitions musicales alors complètement rejetées par parente complexité du projet et de l'écriture, par une les milieux autorisés (« Le soutien de fondations était pauvreté consternante du résultat sensible, la nouvelle nés autour de 1935 (l'année de naissance de Terry hors de question et les compositeurs établis pensaient que j'étais fou...», raconta le musicien au cours d'une laisse souvent apparaître à l'auditeur attentif de déli-récente interview). Glass n'arrivait à faire exécuter ses cats «trompe-l'oreille» et des finesses de plume œuvres que dans des lieux confidentiels («Les gens insoupconnées au premier abord.



« Einstein on the Beach », intermèdes vocaux de Phil Glass.

grimpaient six étages pour assister à un concert. Nous avions de la chance si vingt-cinq personnes venaient, et encore plus si la moitié d'entre elles restaient pendant tout le concert ( »). Et il fut contraint, pour gagner sa vie, de se faire tour à tour plombier, charpentier, déménageur, chauffeur de taxi, et même assistant du sculpteur Richard Serra. Enfin, on associe facilement cette musique, sans crainte des clichés les plus ordinaires, à une idéologie planante de type baba-cool (ou, plus près de nous, «new age») que récuse absolument le compositeur new-yorkais.

D'ailleurs, connaît-on vraiment en France la musique de Philip Glass, en dehors de sa production des années 1979-1983? Ni le Concerto pour violon de 1986, ni les opéras de chambre la Chute de la maison Usher (1987) ou The Juniper Tree (1984), d'après Poe pour le premier et les trères Grimm pour le second, ni la pièce symphonique the Light (1987), ni l'opéra en trois actes the Making of the Representative for Planet 8 (1985), ni même le plus ancien Madrigal pour six voix, violon et alto n'ont pour l'instant été créés en France, ni fait l'objet d'une commercialisation discographique. Plusieurs écoutes successives sont, de plus souvent nécessaires pour goûter les subtils agencements des mosaïques rythmiques et formelles qui composent l'univers sonore du compositeur américain. Car si la musique américaine, sous son apparente simplicité,

C'est que Phil Glass est loin d'être un naîf. Elève de Darius Milhaud et de Vincent Persichetti aux Etats-Unis, de Nadia Boulanger en France, la rencontre de la musique indienne (et notamment du compositeur et sitariste Ravi Shankar, avec lequel il cosignera par la suite un cycle d'œuvres intitulé Passages) et d'iconoclastes Américains comme Partch, Cowell ou Thomson va l'amener à rejeter aussi bien le dogme sériel (après un laborieux Trio à cordes dodécaphonique écrit pendant ses études à l'université de Chicago) que l'héritage néo-classique. Il pratiquera alors rapidement l'hypertonalité consonante - mais non fonctionnelle - qui caractérise, bon gré mal gré, le plus clair de la nouvelle

De Bach, qu'il a scrupuleusement étudié avec Nadia Boulanger, Phil Glass retient le monothématisme. le mouvement sythmique continu (le silence lui semble inconnu) et la chaconne, promue ici paradigme du principe de répétition additive chère à l'auteur de Music with Changing Parts. Des musiques populaires du monde entier (Philip Glass est quasiment l'inventeur du concept de world music), il garde les échelles défectives, la stabilité harmonique, l'absence de modulations et les structures cycliques de la musique indienne (« Pour moi, la musique mondiale est fondée sur la répétition. Il n'y a finalement qu'en Occident que l'on utilise d'autres structures »).

Riley et de LaMonte Young, Steve Reich et Phil Glass étant nés respectivement en 1936 et en 1937) qui va découvrir dans l'idée du minimalisme un principe fascinant : faire écouter beaucoup dans peu de choses en

iouant sur l'effet grossissant de ce véritable microscope qu'est la répétition périodique. La musique de Glass se présente alors comme une surface lisse, fluide, objective et transparente, soucieuse avant tout de logique formelle et de pureté esthétique. La voix même est utilisée de façon exclusivement instrumentale. les chanteurs devant simplement solfier les notes qui se présentent à eux. (Ce procédé, particulièrement remarquable dans Music in Twelve Parts, trouvers son apogée, avec une ironie souvent savoureuse, dans Einstein on the Beach.)

Another Look at Harmony (a un autre regard sur l'harmonie») marque avec bonheur, en 1975, la fin d'expérimentations dont le systématisme, pour efficace qu'il était (il s'agissait alors principalement de mettre au jour un certain nombre de mécanismes formels). n'en rendait pas moins particulièrement austères, presque « didactiques », les premières œuvres de Glass. Mais c'est surtout sa collaboration avec Robert Wilson pour Einstein on the Beach qui amènera Glass à une ouverture, une fraîcheur, une fantaisie, un humour nouveaux chez lui. Un travail plus différencié sur la couleur, sur les ruptures de tempo et sur l'opposition de motifs contrastés donne alors un nouveau visage à sa production, particulièrement sensible dans les œuvres écrites entre 1977 et 1983 (North Star, Dance, the Photographer, Akhnaten...).

Plus heureux lorsqu'il compose pour son propre groupe de musiciens, dont l'étonnant mélange instrumental et vocal, composé principalement de bois, de claviers et de voix, est rapidement devenu un « standard» de la musique new-yorkaise d'aujourd'hui, Phil Glass n'en dédaigne pas pour autant l'orchestre symphonique traditionnel, notamment mis à contribution dans ses opéras biographiques Satyagraha et Akhnaten, mais toujours utilisé de manière très idiomatique (« Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'essayer d'utiliser un son orchestral traditionnel. Je veux conserver ma sonorité. Je me concentre ainsi sur des timbres mélangés – comme si l'orchestre était un orgue»).

Phil Glass a d'ores et déjà marqué notre fin de siècle musical de façon indélébile. Rarement un compositeur aura été autant imité, particulièrement dans le domaine des musiques commerciales, de film ou de variété, mais aussi, avec plus de subtilité il est vrai, par nombre de compositeurs «sayants» de la jeune génération tonale, pour lesquels Phil Glass joue à peu près le rôle d'un Caccini inventant au tout début du XVIIe siècle pour ses amis de la Camerata siorentina, avec les Nuove Musiche (une prémonition...), un style mélodicoharmonique d'une grande simplicité d'emploi, en complète opposition avec la science contrapuntique alors en vigueur. Et il n'est pas jusqu'à Ligeti qui ne reconnaisse la dette qu'il a contractée envers Glass lors de séionr à New-York dans les années 60

Porte d'accès limitée certes, mais impérieusement nécessaire à la nouvelle musique d'aujourd'hui, la musique de Phil Glass reste un seuil à franchir avec entrain et jubilation, sans se retourner peut-être, mais en gardant toujours en mémoire qu'il a su réveiller, en compagnie de Steve Reich, une création contemporaine moribonde, et inventer un vocabulaire dont la force et l'évidence assurent pour longtemps encore sa descendance.

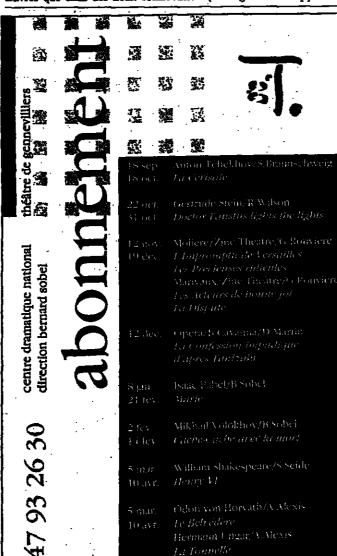

# LE THÉÂTRE DU CAMPAGNOL s'installe à CORBEIL Tél. 64.96.72.13

# 1 PLACE DU TROCADÉRO avec Jérôme Savary

Catherine Arditi<sup>2</sup>, Jean-François Balmer', Nathalie Baye<sup>4</sup>, Didier Bezace<sup>4</sup>, Christine Boysson<sup>5</sup>, Dora Doll's, Françoise Fabian's, Yveline Hamon<sup>6</sup>, Dominique Lavanant<sup>2</sup> Marcel Maréchal<sup>3</sup>, Christine Murillo', Jacques Weber'...

Abonnements / Réservations / Renseignements / 47 27 81 15

Télérama

1. dans Mystification de Diderot, mise en scène lacques Weber 5 novembre 31 décembre / 2, dans Les Rustres de Goldoni, mise en scène Jérôme Savary, 20 novembre 10 janvier / 3, dans Filamena Marinrano de De Filippo, mise en scène Marcel Maréchal, 21 janvier 13 mars 4, dans Les Fausses Confidences de Marinaux, mise en scène Christian Risi, 3 février 20 mars / 5, dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, mise en scène Jérôme Savary, 23 avril 26 juin / 6, dans Eva Peron de Copi mise en scène Laurent Pelly, 27 mai 3 juillet.

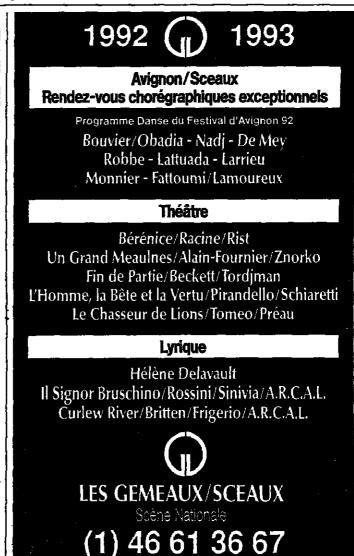

# UN AUSTRALIEN DU GRAND ART

« Votre image est celle d'un franc-tireur, voire d'un marginal...

- Pour interpréter de grandes œuvres d'art avec sincérité, il faut se distinguer des exercices banals qui occupent le marché musical, de ses futilités et du temps perdu. Pour se pénétrer de l'âme du «grand art», il faut couper tout lien avec le monde commercial afin de garder du temps, ce temps si nécessaire pour toute élaboration artistique sérieuse. La question de savoir si mon choix a été sage ou s'il a apporté du succès est, pour moi, sans importance. Le plus important est de savoir que les grands compositeurs de notre époque sont satisfaits des résultats de mes efforts et que, avec mes collègues, les standards les plus élevés de technique et d'interprétation sont maintenus.

- Vous jouez de la musique contemporaine. Est-ce par militantisme, par plaisir, par goât de la complexité...?

 Le choix d'interpréter la musique contemporaine procède de ces trois approches en effet. Bien qu'il n'y ait aucun parti pris chez moi pour la complexité en tant que telle. Le grand art vient du plus profond de nos âmes et des cieux, sous forme d'inspiration vivante avec sa qualité unique, magique, onirique. Le grand art est sauvage et pur; il fait partie de la nature et de la création universelle; il est essentiellement simple. Il n'est aucunement complexe, pas plus que n'est complexe l'acte d'interpréter son intelligence divine.

» J'ai présenté récemment un programme de « musique contemporaine» composé d'œuvres pianistiques de trois siècles différents. Il n'y avait rien là de complexe, ni dans les musiques du vingtième siècle, ni dans celles des deux autres siècles. Elles étaient toutes neuves, elles constituaient des organismes vivants; il m'a fallu les préparer toutes avec le même dévouement et la même attention, en travaillant jusqu'à ce que les sons viennent du fond de moi-même, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de mon for intérieur. Pouvoir partager de grandes œuvres d'art avec le public est un des grands plaisirs de

•

- Comment etes-vous venu à Xenakis, vous qui aviez enregistré Scriabine?

- Il y a des compositeurs qui ont une vision, qui

Woodward est artiste complet, compositeur, chef d'orchestre, humoriste et perfectionniste à égalité. Né à Sydney en 1941, il a longtemps étudié en Pologne, a croisé par professeur interposé la glorieuse lignée pianisti-que de Rachmaninov, a aimé fréquenter Frank Zappa, Cecil Taylor, au même titre que Chopin et Beethoven. Il s'est lancé dans tant d'aventures musicales insolites qu'on n'est pas surpris de le retrouver tout un concert (le 30 novembre, au Théâtre du Rond-Point) au service de Yannis Xenakis. Il y sera chef,

diatement accessible. Il existe une troisième catégorie de compositeurs qui acceptent de conjuguer leur talent naturel et leur prédilection pour les risques, avec une acceptation de toutes sortes d'influences corruptrices. Pour une quatrième catégorie d'artistes, l'art est sacrosaint, si bien qu'il leur est impossible d'en partager la beauté avec le reste du monde; ils habitent une tour d'ivoire, coupés de la réalité et privés des expériences enrichissantes apportées par le contact avec autrui.

» Dans toute cette gamme d'individus, j'ai tendance à préférer ceux de la première catégorie; leur travail englobe différentes époques de style musical et diverses dimensions temporelles, et cela d'une manière que ne sauraient iamais atteindre les autres. Je compte parmi enx des rêveurs tels que Satie, Scriabine, Webern ou Cage, mais aussi, sur un antre registre, Xenakis, Bach, Debussy. Parfois, j'ai l'impression que si l'on veut saisir l'essence de l'art, son sens, il faut éviter toute perspective fixe. Des pensées merveilleuses, comme les grandes œuvres d'art, ne sont pas des meubles à placer dans la pièce parfaitement ordonnée de notre cerveau, selon un schéma convenu, afin d'être perçus ou même utilisés selon un ordre conforme aux habitudes. Le grand art public bien spécifique qui, lui, demande un son immégie magique, cette force mystique d'inspiration, crée enregistrements sur CD faits lors du festival sont édités

quelque chose au plus profond de ma sensibilité, quelque chose que je recherche. C'est cette exploration, cette ambition, à ce moment de ma vie, qui peut expliquer pourquoi je choisis les œuvres de certains compositeurs.

» A vrai dire, cette question est trop difficile; je ne peux y répondre; tout ce que je peux dire, c'est que J'aime diverses expressions musicales pour diverses raisons et que je peux être attiré par une certaine expression musicale à un moment donné pour des raisons peu explicites et totalement inattendues, dont certaines échappent partiellement à ma compréhension ou même à mes tentatives de rationalisation. Curieusement, pour le musicien qui interprète, les différents publics à travers le monde ont tous face à elles des réactions équivalentes. Tous. Bien qu'ils puissent donner l'impression de changer d'un pays à l'antre. Lorsque l'avalanche tombe, elle ne tient pas compte des différences culturelles langue, croyance, couleur ou autres traits particuliers: tout est balayé inéluctablement par de tels phénomènes

- Votre vision de la vie musicale australienne? La place one vous v occupez?

- Avec mon épouse - Trish Ludgate, administratrice osent courir des risques, qui sont en avance sur leur déclenche quelque chose à l'intérieur de nous, hors de artistique, Musica Viva, Australie - et un certain nomépoque; il y en a d'autres dont l'écriture est éclectique, notre portée, quelque chose de spécial, de divin, qui bre d'artistes et d'amis, nous organisons un festival de qui s'attachent à faire plaisir à leurs managers et à un échappe à toute tentative de rationalisation. Cette éner- nouvelle musique à Sydney au printemps (octobre). Les

par la société néerlandaise Etcetera; la radio australienne (ABC) assure la diffusion des concerts en Australie. Je suis directeur artistique et je conçois le répertoire en fonction d'un ensemble de jeunes musiciens australiens qui, en 1988, se sont constitués en orchestre de chambre sous le nom de Alpha Centauri Essemble (la constellation du même nom est visible dans le ciel de l'hémisphère sud). Sur la vie musicale en Australie, je connais peu de choses.

-- Le monde de la musique nécessite t il à vos yeux des réformes urgentes? --

- Le monde de la musique serait différent si les artistes occupaient de nouveau les postes de responsabilité: ces postes sont actuellement sous la domination de bureaucrates quasiment ou totalement ignares en musique. Nombre de ces fonctionnaires sont corrompus er incultes. La manipulation politique des artistes c'estle nouveau goulag.

» Si les agences internationales dans les pays angiosaxons nommaient des artistes de qualité aux postes importants, leur vision et leurs décisions en seraient améliorées. Le système actuel privilégie celui des « vieux potes». Le phénomène est manifeste an Royanme-Uni, aux Etats-Unis, en Australie ou dans d'autres pays anglophones tels que le Canada ou la Nouvelle-Zélande. La qualité des interprétations musicales étant dans ces pays moins intéressante que ce que l'on entend en Europe centrale, il est urgent que les choses changent là, c'est une priorité.

» Le pouvoir artistique détenn par des fonctionnaires gnorants tue beaucoup de talents; surtout en Australie où les meilleurs artistes s'expatrient. Nombre de jeunes créateurs quittent leur pays alors que le public est de plus en plus demandeur. Le manque de tolérance à 'égard de la création en Australie ainsi qu'une longue histoire bien enracinée de méfiance envers les artistes nationaux ont contribué à la ruine de nos plus grands talents. Cela aussi devrait changer. Ancun budget sérieux n'est alloué chez nous pour engager les meilleurs chefs d'orchestre internationaux. Aucun orchestre australien n'a joué sous la direction d'Abbado, Muti, Kleiber, Mehta, Maazel, Boulez ou Masur. Prenons les deux plus grands chefs australiens. Le premier, Georg Tintner, ne travaille jamais en Australie. L'autre, Charles Mackerras, n'y travaille que rarement.

Qu'avez-vous appris et que voudriez-vous apprendre du jazz et du rock des autres genres musicaux en géné-

- J'ai beaucoup appris de Bohor de Xenakis, ainsi que des grands spectacles et des œuvres électroniques. l'adore la peinture «urbaine» australienne, les films australiens, le vin australien et la beauté physique du pays, surtout dans le Nord. L'adore le hip hop, le free jazz; j'adore Bruckner dirigé par Georg Tintner, un grand génie; j'adore tout ce que fait Abbado; j'adore av Richter Padoce tout ce oui est h une âme libre, tout ce qui est sauvage et pur... dont, bien sûr, la musique de Xenakis.»

Propos recueillis par





Heiner Goebbels, entre jazz et théâtre

un style, Heiner Goebbels est un esthète, un styliste, l'archange du mélange généralisé. Furieusement branché, évidemment. Et utile, par ses naivetés comme par sa vitalité, Références littéraires distinguées, en prime. La France découvrira, ou presque, l'univers chamboulé du jeune Allemand, lors d'un concert au Théâtre du Rond-

USSOLINI eut un fils, Romano, qui se fit pianiste de jazz. Ce doit âtre lassant pour Heiner Goebbels, qui π'est pas le fils de l'autre, de supporter la question de son nom. Peut-être pas aussi lassant, au fond, que de devoir endurer les propos qu'on lui prête à tout bout de champ. A ce degré, il doit exister des manuels de clichés à la mode, mais où?

Allons-y: Heiner Goebbels serait un précurseur de la transgression des frontières musicales; il fit un temps confiance à la force inventive de l'instant, il conçoit maintenant «le jazz comme un potentiel d'énergie, et pas tellement comme un élément structurant » (bien sûr, bien sûr), et il en est convaincu : « Plus la musique est achevée, moins l'imagination a de chance. » Dans le même style, on pourrait ajouter : plus on est crand, moins on est petit, et «si t'as quelque chose besoin, tu peux touiours ves-v > - inscription sur les murs du Riverbop, au milieu des années 70, on y reviendra.

Heiner Goebbels mérite mieux. Il n'est ni le premier ni le demier, ni l'alpha ni l'oméga de la marine, mais il compte. Il a sa place. Ce qui est nettement plus important : il navigue à vue entre improvisation de masse, jazz à la masse, rock

tement le Lac des cygnes, cinéma (oui, on n'a pas d'autre mot pour ça : on appelle ça cinéma aussi), théâtre (même observation) et performances. On pourrait résumer en disant « musique contemporaine », s'il n'y avait au fond l'âme, l'image du jazz - son imaginaire, pour communicants de pacotille pour lui faire dire ; aller vite, ses allusions, ses alluvions et des éclats de free - et si, tout bien pesé, les flonflons baveux pour patinage artistique n'étaient pas de la musique contemporaine aussi -: contemporaine de Philippe de Villiers en particu-

Loin d'être précurseur, unique et aussi hautain dans son splendide isolement d'un Chateaubriand qui aurait inventé l'harmonica à Saint-Malo. Heiner Goebbels serait plutôt plusieurs. C'est-à-dire qu'il invente au milieu des années 70 le fil à couper le beurre dont on retrouve la trace dans pas ma) de civilisations antérieures : le Liberation Music Orchestra à New-York, Komintern ou Marteau rouge en France, Berrocal à Sens, Alexander von Schlippenbach là-bas. François Tusques dans les usines, l'AACM à Chicago, l'AJA à Annecy, FMP à Berlin, Rava à Turin, Thofot partout, Chris-McGregor ou Dollar Brand en exit, etc... Pour faire bonne mesure, on peut songer aussi aux limitrophes, le New Phonic Art, Kagel, Portal Unit et quelques autres.

Chez Heiner Goebbels, ça donne un groupe de souffleurs gauchistes - mais oui, mutile de se voiler la face - Sogenanntes Linksradikale Blasorchester, et la déclinaison exhaustive, comme une scénographie de Sade, Kama-Soutra de

l'époque : duo avec Alfred Harth, rock sursaturé en petites formations (Cassiber ou Duck and Cover), chocs en douceur (Don Cherry pour l'Homme de l'ascenseur), illustrations sonores des textes de Heiner Müller (nous y voici (), saynètes pour radio expérimentale et toujours des « Je ne pense plus en catégorie de progrès, l'important pour moi, c'est d'être toujours en quete. » (Ciel i)

L'œuvre toujours plus sanglante, plus diverse, nlus contradictoire... La création de Newtons Casino à Francfort, le ballet Red Run (Amanda Miller), la Jalousie de Robbe-Grillet au Deutsche Jazz Festival, Befreiung («Libération») avec l'ensemble Modern, on voit bien que tout cela ne va pas exactament chercher du côté de Berlusconi, de Jean-Michel Jarre ou des machines de guerre pour invasion musicale interplanétaire.

C'est simple, violent, gai, communicatif et accélérateur, ça donne, oul, à penser, toujours en prise sur l'action des autres, leurs gestes ou leurs mots, leurs corps ou leurs ombres, c'est anxieux, allègre, mode, fouillis. Drôle de célébration par exemple de la Révolution française, la première, celle de 1789; On attend Goebbels au tournant des autres, pain sur la planche, 1830, 1848, la Commune, Octobre, Mai... C'est une aventure exchante, pessée à l'as, on est heureux qu'elle existe, que des fous bien posés comme Goebbels fassent de la musique, fassent cette musique lè, en fassent de cette façon. Musique du côté de la vie, vivante, vitale. Surtout vitale.

FRANCIS MARMANDE



هكذامن الإمن

# DES ETRES

On dit de lui qu'il est l'héritier de Boulez et de Stockhausen. On pourrait aussi bien l'inscrire dans une famille plus large, qui comprendrait Mahler, Bach et Varèse. Mais toutes ces parentés n'élucident pas la personnalité d'Emmanuel Nunes, le singulier mélange dans sa musique de sensualité et de spiritualité, l'acuité d'une pensée analytique toujours ouverte au sentiment tragique. En huit œuvres et trois créations françaises, Paris honore ce Portugais de quarante-neuf ans, l'un des phares de notre fin de siècle. Interview en

par Costin Cazaban

Denne la cittique de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città de la città

1994 - Lines

Mark to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T

E mail, Sur la Victoria de la Company

Market of Property

MAN AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

\$12 POST 17 16 THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE LANGE OF THE

E SA MATERIA ESTADA DO CASTA DE CARROLLES

Figure State of the State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of S

in as to the test

and a probabilities of the control of the

MICHAELS COLUMN TO THE

In pursual 2" library television of the land

A MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

The state of the second state

重都 神経 かいしょう こうしゅんきん

Continue of the second second

BERTHER WAS INTIMATED AND THE

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

A CONTRACT CONTRACTOR AND AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR AND A SECOND CONTRACTOR ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSO

Manager From to Today of the State

भू<del>ति को</del>र् के लाजभूजा के के र

SUPPRESSION OF A

Charles & The Party Co.

One From The Car

Or mer was selected to the control of the

2.5%

**100 (4)** 4 (5)

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

Marie Van

Company of the Section Assets

A SE OFFICE AND ACCOUNT

MARKET AND THE PARTY OF

AND SHOULD SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD BE TO SHOULD

Maria Meri dan tan

enia enia interior

OR TO STATE OF THE PERSON

Applicate of Conseptions of the

min, 2 of love 1 and 3 star

the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Carrier of the Ca

E n'est peut-être pas un hasard si Emmanuel Nunes a bâti l'une de ses œuvres sur des allusions (voilées) au deuxième mouvement du Quintette à cordes de Schubert, l'une des pages les plus intensément mystiques de la musique classique. Comme celle de cet illustre modèle, la musique de Nunes est une musique de l'attente.

> Je compare souvent le travail de composition avec l'analyse que Stanislavski a faite du travail de l'acteur : il disait que le temps de la déclamation ne peut être le temps chronologique. Certains mots donnent l'illusion que la durée se dilate, alors que phisieurs phrases peuvent passer en un éclair.

» En musique non plus, le temps de

l'exécution n'est pas rétrogradable, l'auditeur est pris dans un flux d'événements sonores contre lequel il ne peut rien. Ses seuls aller et retour possibles sont ceux de sa mémoire. Pourtant, le temps de la composition n'est pas chronologique non plus. Je peux consacrer trois journées entières à l'écriture de trois mesures, qui seront exécutées en six secondes au moment du concert. Ou je peux consacrer six secondes à la composition d'une page entière. La musique, si on prend son processus dans sa totalité, est donc la confrontation de plusieurs temporalités. On peut décider de ne pas s'en préoccuper. On peut aussi - c'est mon cas - tenter de dominer cette disparité entre temps réel de la composition, développement

Allemagne et reste fidèle à l'IRCAM, à Paris, possède en effet un sentiment très personnel du temps. Dans une tension harmonique et un débit mélodique infailliblement soutenus, il donne ainsi le sentiment d'écrire un chant à nul autre pareil. Un chant de l'Etre avant l'incarnation, de l'Etre préalable à ses manifestations. Cette intensité calme, cette dialectique secrète entre des forces toutes intérieures et personnelles, définissent un compositeur en quête d'intemporalité dans notre monde pressé. Intemporalité dont il s'approche précisément par un contrôle très rigoureux du passé - comme, par exemple, dans Ruf, créé à Royan en 1977, un dialogue subtil avec le finale du Chant de la Terre de Mahler.

Nunes se reconnaît volontiers comme maîtres Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen. Du premier, il a étudié seul le traité intitulé Penser la musique. aujourd'hui, imaginant des exercices d'écriture appliqués aux principes bouléziens. De Stockhausen, Nunes a suivi les cours à Cologne et il s'est passionné an premier chef pour son approche de la forme ouverte, « forme à réversibilité multiple », s'intéressant notamment à la manière dont cette forme peut être vécue comme telle, dans le temps unidirectionnel de l'écoute. En vrai Méditerranéen, qui pense d'abord en termes de « mélodie » (dans une acception certes remaniée du terme, comme déploiement horizontal se cherchant dans ses propres volutes), Nunes a eu à intégrer l'expérience du postsérialisme, du positivisme propre à l'esprit de Darmstadt (1). Ainsi a-t-il contribué fortement à la constitution d'une nouvelle esthétique. Pour toute une génération - celle des quarantecinq-cinquante-cinq ans - qui ne croit plus à l'immanence du dogme, sans pour autant succomber aux charmes de l'empirisme et de la nostalgie.

> Je n'essaie jamais de réaliser une forme Je n'essaie jamais de réaliser une forme musicale. J'essaie plutôt de créer un organisme. Son existence peut être très longue ou très courte, il peut mourir irrémédia-blement ou ressusciter tout à coup, ce n'est pas mon problème. J'essaie de le faire vivre comme un être vivant, animal, plante ou

»De même, je ne vois guère de différence essentielle entre mes œuvres qui s'appuient sur des textes et celles qui ne le font pas. Les différences proviennent des stratégies que i'emploie à chaque fois et qui changent à peu près radicalement d'une pièce à l'autre. Il y a dans Machina Mundi quelques moments d'écriture instrumentale déjà repérables dans mon Duo pour piano et clarinette. Mais il y a également des moments d'écriture chorale qui n'existent et qui n'existeront que là. Mon rapport au texte est éminemment complexe, à la fois systèmatique et arbitraire. Prenez l'exemple des madrigaux du seizième siècle. reth). Dans Minnesang, pour chœur a capella, la répé-Toute allusion à la guerre est à cette époque traditionnellement illustrée par un rythme pointé. Mais on pouvait trouver ce même rythme pointé dans des madrigaux amoureux. La logique signalétique - système ou repères dont on ne peut pas se passer quand on met en présence poésie et musique - interfère donc avec une autre logique : l'organicité de l'œuvre elle-même, sa poussée intrinsèque. En fait, la composition se construit simultanément à une infinité de niveaux. On a l'habitude de désigner une œuvre comme Minnesang par l'expression « poèmes mis en musique». Je parlerais plus volontiers de « musique mise en poèmes ».

Mélodiste généreux, Nunes a une sensibilité ascétique sur le terrain du contrepoint. C'est chez lui une autre contradiction fertile. Voilà, en outre, un musicien qui ne laisse guère sa pensée baguenauder lorsqu'il crée, qui s'observe et s'analyse de près et qui, en outre, garde sa lucidité envers l'image musicale induite par les moyens qu'il met en œuvre (une méditation mobilisant de grands effectifs choraux et instrumentaux comme Machina Mundi, que l'on découvrira cet automne, sera d'abord ressentie par le public comme une grande cantate à l'ancienne : rien ne peut s'y opposer et Nunes le sait).

The state statement and taken are training on a court of

Le filiforme Portugais enfin aime jouer d'aventure avec son reflet, et récapituler, comme dans Ouodlibet (créé salle Wagram fin novembre) toutes les étapes de son évolution créatrice. L'œuvre, symboliquement, est destinée à se déployer sur plusieurs étages dans l'espace de la salle. Et c'est là encore un symptôme qui ne trompe pas de l'état d'esprit « Darmstadt après Darmstadt ». Le style n'est pas la donnée inéluctable. On voit s'inscrire au crédit d'une création que le choix y soit conséquent, et clairement appréciable, entre la complexité musicale et la complexité acoustique. Compositeur de la luxuriance et de la gesticulation plane (d'une vie à fleur de terre, pourrait-on dire). Emmanuel Nunes est aussi, du point de vue de l'harmonie, un réducteur sévère. Son matériau dense - laisse entendre en négațif tout ce qui en a été ôté, refusé, rejeté, impitoyablement éliminé. Comment s'étonner que ce qui reste ait à ce point la puissance de l'évidence? Encore qu'il faille une certaine durée pour que ces limitations assumées prennent

> Les mots, ça vaut ce que ça vaut. Quand je dis contrepoint, je n'associe pas ce mot aux règles de fabrication du dix-huitième siècle. Pensez à la différence faite par Boulez entre polyphonie et hétérophonie : à ce degré de subtilité, la différence devient extrêmement personnelle. Ce n'est jamais par son vocabulaire ou par son discours théorique qu'un compositeur prouve son originalité. C'est par son œuvre, et rien qu'elle. Ceci dit, je ne me suis jamais soucié de me montrer moderne, encore moins postmoderne. Musicalement. je parle comme je désire parler.

Ainsi la forme a-t-elle chez Nunes besoin de s'imbiber d'elle-même pour devenir pleinement significative et prégnante. C'est ce qui se passe dans les deux Litanies du seu et de la mer pour piano et, plus encore, dans Grund pour flûte et bande (huit trajets superposés ou entrecroisés de flûtes préenregistrées). L'architecture répétitive n'a aucun rapport avec ce qu'aurait pu en faire l'école américaine du même nom. On se perd, puis on se retrouve dans ce labyrinthe. On ressent jusqu'à l'obsession le conflit savamment ménagé entre une prolifération mélodique irrépressible, sans cesse en expansion, et le caractère quasi carcéral du lieu où cette prolifération peut s'effectuer : un ambitus à la fixité impitoyable. Nourrie d'elle-même, sans adjuvants anecdotiques ni événements dramatiques, cette musique donne l'impression d'une éternité que seule pourrait troubler quelque ultime apparition. Imminence/hors temps: on revient toujours aux mêmes contradictions.

Et puis d'autres œuvres d'Emmanuel Nunes, celles qui s'appuient notamment sur un texte poétique ou une pensée mystique, sont évidemment à la recherche d'un métalangage à mi-chemin du mot et du son. Cette « langue secrète, présente sous l'aspect lexical » à laquelle le compositeur tente de donner une réalité. entrevue chez le théosophe du dix-septième siècle Jacob Boehme (Minnesang) ou dans la Kabbale (Tife-

Quand vous observez des substances organiques au microscope mais aussi les astres du système solaire, vous êtes frappé par l'exubérance qui règne partout. La jubilation est inscrite dans la nature. Et quand un interprète est grand, même s'il joue pour la millième fois une œuvre qu'il connaît par cœur, il y ajoute toute la hixuriance de sa vie intérieure. L'exubérance que l'on peut déceler dans certaines de mes œuvres, comme Grund, n'est pas le résultat d'une volonté. Elle s'inscrit elle aussi dans la réalité même du phénomène musical. Une œuvre d'art peut-elle d'ailleurs n'être que le fruit de la pensée? Si on le prétend, c'est qu'on a mal écouté ou que l'œuvre a ėtė mal pensėe.

tition obsessionnelle des mêmes intervalles, conjuguée à l'extrême luminosité de l'harmonie, donnent l'illusion d'un monde sonore préexistant à tout acte compositionnel, monde que le musicien révèle par décalques successifs non sans se ménager de bout en bout tout le temps de la contemplation,

Musik der Frühe (2), avec ses rugosités varésiennes et les grands appels d'air de ses aigus suspendus audessus d'un grand vide, d'un puits de lumière, résonne d'un primitivisme moins extasié. Mais le discours obscur de cette œuvre péremptoire nous renvoie lui aussi à quelque chose d'innommé, aspire à être cette chose même, à lui substituer sa présence radiense. On voit s'y constituer, dans un corps sonore, ce « désir, mère de l'éternité » dont parle Boehme.

(1) Hant lieu de la création contemporaine en Allemagne, où se sont croisés dans les années 50 Boulez, Stockhausen,

(2) Musik der Frilhe a été enregistré par l'Ensemble Inter Contemporain, dirigé par Peter Ectvés, sur un compact qui comprend également Esquisses par le Quatuor Arditti (Erato). Un second CD regroupe Grund, par le siùtiste Pierre-Yves Artaud, et Minnesang, par le Groupe vocal de France, direction Michel Tranchant (MFA/Adda). La rétrospective Emmanuel Nunes n'aurait pu avoir lieu sans l'aide de la Caisse des dépôts, de la SACEM et, surtout, de l'Association ORCOFI et de la Fondation Gulbenkian.

> Depuis pas mai a annees, je variant a différents aspects spécifiques de la spatialisation. Dans Quodibet, que l'on enten-Depuis pas mal d'années, je travaille à dra sur deux étages, salle Wagram, à Paris, alors qu'il fut créé sur cinq niveaux au Théâtre Coliseo de Lisbonne, l'effectif instrumental est calculé en fonction de l'emplacement des sources sonores : auand on entend un violon à une hauteur de cinq étages, l'impact et le timbre changent complètement. Mais c'est dans Lichtung, créé cet hiver dans la grande salle de Beaubourg, que j'ai réalisé pour la première fois la liaison profonde du rythme et de l'espace. Il y a des moments de la pièce où ils sont indissociables. Je n'ignore pas la précarité de ces musiques spatialisées : pour peu que le public soit mal placé, il n'y a tout simplement plus rien à écouter. Il n'existe pas encore de par le monde une seule salle qui permette une géographie variable des perspectives sonores. Nous travaillons donc le mieux que nous pouvons à des expériences inouïes, que nous dominons en théorie sans avoir les moyens pratiques de le prouver. Mais crovez-moi, grâce à la confiance que m'a faite l'IRCAM, le programme de spatialisation de Lichtung est parfaitement au point. Qu'on me donne la salle, je n'aurai rien à y

> > **NANTERRE**

réel de l'œuvre dans la durée du concert, et temps éclaté en tous sens dans la perception qu'en a l'auditeur. Mais comment faire affleurer tous ces temps, cachés derrière l'œuvre? La maîtrise du moment par rapport au tout est une utonie. Mais nous vivons tous d'utopies aussi réelles que possible. Ce Portugais né en 1941 à Lisbonne, qui vit en

SAISON 1992 - 1993 "La danse de Ciguri" à partir du 7 octobre 1992 Quatuor Vocal Nomad / Théatre du Lierre

"Archéologie du XXème siècle" du 15 janvier au 7 février 1993 La Péniche Opéra / Ensemble Clément Jannequin

"L'Epopée des Celtes" du 4 au 28 mars 1993 Compagnie du Cercle

"Trilogie pour un grain magique" du 2 au 4 avril 1993 Taos Amrouche / Jean David

"Encore une heure si courte" du 28 avril au 30 mai 1993 Théâtre du Mouvement

L'Eglise Céline . Jean-Louis Martinelli

**Molly Bloom** Joyce . Jean-Michel Dupuis

La confession impudique Bernard Cavanna d'après Tanizaki . Daniel Martin

Fragments de Hölderlin Wolfgang Rihm/Hans Werner Henze . Claude Malric

Désir sous les ormes O'Neill . Matthias Langhoff

On ne badine pas avec l'amour Il ne faut jurer de rien Musset . Jean-Pierre Vincent

Ou bien le débarquement désastreux **Heiner Goebbels** 

Le temps turbulent Catherine Anne

Sextuor Georges Aperghis

d'Arnold Schoenberg à Robert Ashley

# DANS LA MAISON

OUT pourrait commencer sous la lune, dans la tête d'un clown. Oui, quelque chose s'est déclenché dans l'histoire de la musique - de la musique vocale en tout cas - au soir du 16 octobre 1912 à Berlin. Quand Albertine Zehme, une «discuse» de cabaret, créa le Pierrot lunaire de Schoenberg.

Que s'est-il alors passé? Une série de transgressions qui allaient notamment laisser pantois Stravinsky, Varèse et Ravel. La voix passait les bornes que des siècles de musique lui avaient assignées. L'accompagnement instrumental cessait d' «accompagner» et menait avec la ligne vocale un bras de fer, une sorte de duel, une partie complémentaire, un dialogue égalitaire.

Car dans le cycle de vingt et un mélodrames que lui avait inspiré les poèmes sulfureux du poète français Albert Girand, Arnold Schoenberg avait rompu avec tout un passé. Chanter, auparavant, passait schématiquement par trois voies : la voie communautaire avec le service religieux; la cérémonie bourgeoise de l'opéra; le rituel convivial ou salonnard de la métodie et du lied.

Le Pierrot lunaire inaugure la voie expérimentale. L'interprète est sommé « de ne pas chanter » mais de parler son texte « sans hauteurs de sons fixes » : le Sprechgesang est né. La formation de chambre qui lui donne la réplique, cachée derrière un rideau, n'est jamais la même d'une pièce à l'autre : au décor instrumental s'est substitué un protagoniste aux timbres variés, un complice costumé de couleurs changeantes selon l'humeur.

Atmosphère de café littéraire, écriture vocale expressionniste : contexte daté, indéniablement, Pierre Boulez allait pourtant s'arrêter, face au Pierrot, à des singularités plus profondes et plus cachées : une contradiction remarquable entre la rigidité de l'écriture contrapuntique de la partie instrumentale, et les rapports tonaux qu'elle entretient avec la partie chantée; la brièveté, et parfois l'étonnante fugacité, des vingt et une pièces du cycle, en rapport avec l'environnement instrumental en constante métamorphose. C'est ainsi que le Marteau *sons maître.* composé plus de quarante ans plus tard da le compositeur français, allait apparaître comme le descendant direct du Pierrot. Même disparité de l'instrumentation de pièce à pièce; même distribution de l'ensemble en trois cycles de poèmes (successifs chez Schoenberg, enchevêtrés chez Boulez). A ceci près que l'écriture vocale, quittant le Berlin des années 10 et le style expressionniste, adopte un caractère instrumental, une sorte d'anonymat en quelque sorte, conformément à l'abstraction des années 50.

Le Marteau sans maître, rencontre du Boulez sériel et de la poésie de René Char, a constitué jusqu'à aujourd'hui l'œuvre-étiquette du compositeur. Est-elle pour autant celle où l'approche de la poésie par sa musique va le plus loin? Certes non. Et l'on ne peut s'étonner que le plus intellectuel de nos musiciens ait choisi, pour s'en approcher au plus près, le plus musicien de nos poètes. Soit, dans Pli selon pli, Stéphane Mallarmé.

Lui, s'est demandé: comment, quand on est poète, ne pas se rêver musicien? Quitter le sot bavardage de la parole pour parvenir à un «volatil dépouillement en traits qui se correspondent ». Une précarité sévère, une lisibilité des structures en deçà ou au-delà du sens, c'est ce que l'auteur du Faune enviait aux musiciens qu'il

«Le langage est la maison de la vie», disait Luciano Berio pour justifier que les musiciens, de tout temps, et de bien des façons, aient cohabité avec les poètes dans la chaleur du verbe. Le mariage toujours recommencé de la voix et des mots est au centre du programme musical de cet automne. Tous les genres, et surtout les plus insolites, seront représentés. L'occasion d'un retour en arrière dans l'his-

toire de la musique vocale de notre siècle.

aimait (Wagner, plus que Debussy, curieusement, mais c'est une affaire de dates et de mode). Dès sa jeunesse, Mallarmé, protestant contre l'hérésie d'un art pour tous, présentait la musique comme l'art aristocratique dont il rêvait de reproduire « le mystère » dans le langage parlé : « ouvrons, écrivait-il, à la légère Mozart, Beethoven ou Wagner, jetons sur la première page de leur œuvre un œil indifférent, nous sommes pris d'un religieux étonnement à la vue de ces processions macabres de signes sévères, chastes, inconnus, et nous refermons le missel vierge de toute pensée profanatrice.»

L'une des propositions mallarméennes de musicalisation de l'écrit, avec ses blancs (ses silences) et sa combinatoire aléatoire (ses diverses possibilités d' « exécution» dans l'esprit du lecteur) sera la «partition» du Coup de dé, défini comme une e spatialisation de la musique poétique». L'étape ultime sera « le Livre architectural et prémédité » dont il ne subsiste que quelques feuillets mais que Mallarmé voyait comme une représentation de l'univers en son entier, avec ses feuillets

permutables et «polyphoniques», les rythmes différents de tous ses pliages possibles, livre à exécuter à plusieurs voix comme une motet, livre rêvé comme «représenta-tion avec concert» selon les mots mêmes de l'auteur,

Extraordinaire pari que celui d'a évoquer, dans une ombre exprès, l'objet tu par des mots allusifs, jamais directs, se réduisant à du silence égal ». Traduisez que la poésie du poème provient de ce qui n'y est pas dit. La réponse de Boulez fut à la mesure de l'utopie mallarméenne. S'emparant, dans Pli selon pli, de trois poèmes hermétiques et surtout, dans Improvisation III (remise deux fois sur le métier, en 1981 et 1983), du plus hermétique de tous, «A la nue accablante tu», le musicien ne retient du sonnet que le premier quatrain : le texte n'est plus l'objet premier, à respecter à la lettre, ni même la ligne de crête de l'œuvre chantée. La voix s'immerge dans l'ensemble censé l'accompagner, les mots cessent d'être supports d'un sens, par tout un ensemble de vocalises, de désarticulations rythmiques, d'étirement des hauteurs. Double paradoxe.

Emmanuel Nunes, dont la rétrospective devrait constituer l'événement de cette rentrée (lire page précédente l'article de Costin Cazaban), a repris le probième là où Boulez l'avait laissé. Vilsumbre pour chœur a capella que l'on découvrera le 17 novembre, et qui poursuit dans la voie de Minnesang, réclame le droit (que Mallarmé n'aurait pas désavoué) à des «lectures» radicalement différentes du même quatrain (un poème en portugais de Mario de Sa Carneiro). Lecture sensible, certes. Mais aussi phonétique, mathématique, morphologique, axée sur les seules sonorités vocaliques ou uniquement sur les attaques consonantiques, pour n'aboutir qu'à la fin à l'énoncé intégral du texte préalablement décortiqué. Jeu de cache-cache uniquement cérébral, goût typiquement post-sériel pour faire compliqué là où l'on pourrait faire simple? « Même chez Wagner, le rapport du texte à la musique n'est pas aussi orienté vers la compréhension immédiate qu'on voudroit le faire croire, répond Nunes. Pour peu que la voix saute de l'extrême grave à l'extrême aigu ou s'engage sur un intervalle malaisé, les mots deviennent moins audibles. Sans parler des effets de flou provoqués par toute la gamme intermédiaire entre le parlé et le chanté. Mais pensez à tous les textes littéraires qui jouent, eux aussi, sur l'enfouissement du sens, le flou, sur différents niveaux de complexité syntaxique. Pensez à Proust. Ces jeux de clairobscur sont dans la nature même du geste créatif.»

Quel sens prennent « les mots de la tribu » dès lors. qu'ils s'inscrivent, selon l'expression de Berio, sous la « bienveillante protection » de la musique, et peut-on

même alors parier de sens? D'où naît cette musique qu'ils ont eux-même suscitée par leur signification lexicale, mais aussi par leur sonorité phonétique? Pensons par exemple au cycle Libération de Jean-Claude Elov dont on entendra le 7 novembre deux volets: le choix de la langue s'inscrit-il dans ce cas particulier du côté du sens? Du son? ou d'un «tout culturel» particulièrement nébuleux, étant entendu que l'une des interpréses (japonaise) chante dans sa langue, qui n'est pas la nôtre. Désir de communiquer par toutes ces voies détournées? Tentative de « désignifier»?

Et Heinz Holliger, homme-orchestre suisse que l'on se réjouit de retrouver en bonne place, cette année encore, an programme automnal? Quels reflexes compositionnels viennent déterminer ses choix stylistiques ou instrumentaux, selon qu'il compose une saynète paysanne sur une légende en dialecte haut-valaisan, confié à un récitant (Alb-Cher, pour chœur et instrumentistes amateurs) ou qu'il donne à un haute-contre, voix aristocratique s'il en est, un cycle de lieder sur des poèmes de Robert Walser, avec accompagnement de clarinette, de contrebasse et d'accordéon (Beixeil, création française le 19 octobre)?

En attendant de découvrir l'opéra baroque revisité avec un peu de folie et beaucoup de gaîté par le Catalan Carlos Santos, on s'arrêtera encore un instant aux deux pôles les plus éloignés l'un de l'autre de cette promenade entre paroles et chant. Le pôle américain est une calotte glacée, occupée par Robert Ashley avec le skat synthétique et jazzé qu'on lui connaît, narration linéaire à phsieurs voix entrecroisées, sans un silence, sans un souffle d'air, sans courbe, sans articulation, sans ligne d'horizon. On ne peut s'empêcher de penser que cet enfant du Michigan apporte quelque chose d'intrinsèquement américain à l'opéra - s'il faut encore employer ce mot dans le cas d'Improvement (4 et 5 novembre) et d'el Aficionado (6 et 7 novembre). Cette absence de «bianc» entre le fond sonore et l'entrecroisement de voix flottant dans l'espace sonore évoque irrésistiblement le continuum urbain américain aux horaires d'embouteillage maximum. Même si le Michigan ressemble plutôt à la

Enfin Berio. L'Italien. La mémoire du grand opéra et du bel canto, l'homme de la transcription, de la citation, du « son qui devient sens » grâce à tout un système de références, une connaissance encyclopédique du passé de la musique et des situations dramatiques. Berio, le foyer chand de notre «maison» de musique et de sons. n in senergitude de restrutgia

2 ....

ST TOWN THE

ا بيون غ**د** ا

2 21 ...

A STATE OF THE STATE OF

CT STATE OF THE

S .... In a second

Page,

P. Try :



# Carles Santos, minimaliste flamboyant

De Carles Santos, Catalan de tous les étonnements, on s'étonners d'apprendre qu'il besognait dans les années 60, à l'égal de Meredith Monk (de retour aussi cette année), dans le rôle de performer, versant pur et dur, côté dérive sonore et recherche vocale. On le retrouve vingt ans plus tard à la tête de fanfares, pour l'ouverture et la fermeture des Jeux olympiques de Barcelone, Et, simultanément, comme maître d'œuvre de spectacles baroques et burlesques réunissant cinquante personnes, prototypes de l'art vocal et choral minimaliste et post moderne, revisités par l'hispanité flamboyante. Dans Tramuntana Tremens, que l'on verra du 23 au 25 octobre à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, les chœurs, constitués de professionnels, portent des costumes extravagants, floraux, végétaux et lunaires. Carles Santos paye de sa personne, dirigeant le dos au public à l'avant-scène, pour plonger au finale la tête dans une énorme bassine d'eau. Elan rafraîchissant.



Reprise après tournée : le 21 octobre 92

Iphigénie-Agamemnon Les choéphores Les Euménides (création)

A PARTIR DU 12 OCTOBRE LOCATION OUVERTE AU 43.74.24.08

DU 29 SEPT. AU 24 OCT. création mondiale

LA COMPAGNIE **DES HOMMES** 

**EDWARD BOND** mise en scène ALAIN FRANCON

ovec Bernard Ballet, Jean-Marc Bory, Carlo Brandt, Benoit Régent, Robert Rimbaud, Wladimir Yordanoff

2 PL. DU CHATELET - LOC. 42 74 22 77



Manager, Seventres of the Party.

BE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

September 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the september 12 of the septem

The season of the season

which is like to the

A second on these of the second

donne a un males entre son entre

The second second second second

The statement is but the tracks

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

the state of the same of the

Complete the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State

# 1 300 to 1 2 300 to 1

E BOOK STORY

the first war ex et les teat a an en angel

**建设在设施** 

Ment R to V To 17 TO TO BE

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE SHOP SHOW THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

the of American of Sea will

**発展 法総数 資 物館 4 型** (17 - 27)

Zing Cartonia Barriston, Cartaliano de voluciros.

PLANTAGE AS & STREET | STREETS

Semination dans les au tent de contracte personales services de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contracte de contra

THE RESIDENCE OF STREET AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

the state of the party of the same of

CONTRACTOR OF STREET

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

**海州市市市 河南 沙里河南** 

Constitution of the second

or other de transfer de transfer de

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

**製作を出場を 3年 マンセキン** (1975)

MANAGEMENT AND ASSESSED TO SECURE

Mark to the Cart of the Cart

THE RESERVE AND ASSESSED.

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

their state Controls to San and

Carles Santos

mmmaliste

flamboyant

The second second second

à Garnier

# ET ILLEGITIMES

E Festival d'automne, dès qu'il le peut, retourne à ses seules véritables amours : Merce Cunningham, encore, toujours, son œuvre, sa vie et son heritage protéiforme. Une monomanie à laquelle on ashère. Voilà donc le chorégraphe et sa compagnie programmés, cette année, et pour la première fois, à l'Opéra Garnier. Et tout le monde trouve cela normal. Il y a vingt et un ans exactement, en 1973, avec une pèce intitulée Un jour ou deux, Merce Cunningham, John Cage et Jasper Johns mettaient les danseurs en gève. Les musiciens ne comprenaient rien à la partition. Et le public hurlait. Il s'agissait déjà d'une comnande du Festival d'automne, de Michel Gny, en ascord avec Rolf Liebermann, alors directeur de l'Opéra.

A côté de Merce Cunningham, figure du «commandeur», âgé de soixante-treize ans, on trouve, à l'affiche, Douglas Dunn, Dominique Bagouet, également à l'Opéra Garnier, Mathilde Monnier et Elisabeth Patit. Ces choix ne sont pas le fruit du hasard. On a oierché le sens de cette parentèle qui unirait les uns et les autres à l'insaisissable Américain. Où il apparaît que les liens les plus directs ne sont pas forcément les

Bref rappel pour situer les comparses. Douglas Dunn a dansé chez Cunningham de 1969 à 1973 avant de fonder sa compagnie. Dominique Bagouet, qui dirige le Centre chorégraphique de Montpellier, et Mathilde Monnier, chacun à sa manière, prouvent or'il n'est pas nécessaire d'avoir suivi en direct l'enseignement du chorégraphe pour en subir les effets. prend les postmo-, Quant à Elisabeth Petit, initiée au contemporain jusor'en 1978, elle a préféré devenir championne de

iss chorégraphes incarnant l'après-Cunningham aux Itals-Unis, veulent pousser le bouchon plus loin, contestant le maître, lui reprochant de s'être arrêté cuchemin. Douglas Dunn quitte Cunningham pour rjoindre les «radicaux»: il met au point un solo de

Evénement impensable à l'Opéra Garnier : Merce Cunningham en création avec sa compagnie et son répertoire. Une première particulièrement émouvante trois mois seulement après la mort de John Cage, son compositeur et ami. Le chorégraphe américain serait-il devenu le grand classique» que certains voudraient nous faire croire? Dans le sillage de Cunningham, une affiche assez bizarrement composée comme une possible descendance : on a donc fait un peu de

quatre heures, nommé 101, pendant lequel il ne bouge pas d'un pouce. Invité régulier lui aussi du Festival et

l'ouvrage très bien faite, pas follement exaltante comparée à l'original.

rer une deuxième

révolution. En dou-

ceur, cette fois-ci, Il

demes, et les autres,

de vitesse et à con-



son désir de travailler autour du concept de «virtuosité», se rappelant avec jubilation les cours de classique balanchinien qu'il prenait à l'école de l'American Ballet. On sait qu'il était très doué, sensible à la rapidité d'exécution des mouvements. Le corps a une mémoire : celle acquise pendant la jeunesse aime à resurgir quand la vieillesse arrive.

Ainsi reprend-il l'initiative, et oblige-t-il ses émuleset ses détracteurs à se resituer. C'est lui à nouveau quimène le jeu, inventant une danse d'une complexité jouissive, avec des sauts et des arabesques d'un classicisme rarement égalé. Les purs et durs parlent de trahison. Sans rire. Ce virage aura des répercussions multiples: les clones disparaissent car l'imitation devient trop ardue. Ceux qui s'opposaient à lui - souvent issus de sa compagnie on ayant suivi les cours de son école - profitent des circonstances pour se délier de leurs serments corporels minimalistes. Ils ont épuisé la fascination du vide.

Pas de pointes chez Cunningham, il ne faudrait pas exagérer. En revanche, l'intelligente Karole Armitage, une « ex » de la compagnie, qui a également dansé chez Balanchine, pense que le moment est venu de remettre ses pointes. Et William Forsythe a déjà compris que mieux vaut aller en Europe pour réussir ce rétablissement quasi historique.

Une deuxième fois - en moins d'un demi-siècle, le chorégraphe relance les enjeux - il affirme ainsi que l'on doit toujours compter sur sa vigueur, sa capacité à changer - à un moment où l'expressionnisme allemand, en Europe, remettait sérieusement son hégémonie en cause. C'est, en effet, vers plus de théâtralité, plus de costumes que les postmodernes vont se tourner. Le travail récent de Douglas Dunn en témoigne, si l'on en croit les critiques de la presse américaine. Burt Spree, du Village Voice, parle même d'influence

Ou'en est-il des Français? Mathilde Monnier a été formée par Viola Farber - l'une des plus célèbres interprètes du Cunningham des temps héroïques (1953-1965), - qui a dirigé un moment le Centre national de danse contemporaine d'Angers. Une disciple très orthodoxe, un excellent professeur, de l'avis de tous ses élèves. A ses débuts chorégraphiques, qu'elle signe avec Jean-François Duroure, Mathilde Monnier semble se soucier de Cunningham comme d'une guigne : courses, costumes délirants, théâtre, on parierait plutôt pour l'influence de Pina Bausch. Ce qui ne se démentira pas quand elle fera cavalier seul. Son univers se rapproche de celui d'un François Verret, chez lequel elle a commencé sa carrière de danseuse. On retrouve pourtant la manière de Cunnin-

gham dans certains mouvements d'ensemble. Ou quand Mathilde Monnier danse en solo avec un musicien en scène, que ce soit Récitatif avec Joëlle Léandre ou Chinoiseries avec Louis Sclavis. Au dernier Festival d'Avignon, elle composait un duo pour elle et Viola Farber. Les années 70 n'en finissent pas de

Elisabeth Petit, qui comme tout le monde a fait le pèlerinage à New-York à la fin des années 70, en est repartie avec une certitude : le refus de la danse occidentale. Elle n'a pas été happée par la frénésie chorégraphique des lofts, ni par l'invention des avantgardes. Elle se montre davantage sensible aux idées philosophiques hindoues, qui poussent comme des champignons. Elle part pour Madras, où elle devient une danseuse reconnue. La mort récente de son maître, Shri V.S. Muthuswamy Pillai, décide de son retour en France. Elle entend faire cohabiter gestuelle et musique indiennes avec celles de notre modernité. Elle n'a pas choisi par hasard de travailler avec Mathilde Monnier, qui pour stimuler son imagination part cette année se confronter aux danseurs africains. Assistera-t-on à un véritable métissage chorégraphique? Réponse au Festival de Lille, commanditaire d'Elisabeth Petit, puis au Festival d'automne.

Et Dominique Bagonet, que vient-il faire dans cette affiche? Formé principalement au classique chez Rosella Hightower, à Cannes, il est bien le seul à ne pas fréquenter les cours de l'école Cunningham quand, à son tour, il se rend à New-York. Pourtant. c'est probablement son œuvre qui est la plus redevable, en France, au chorégraphe américain, et pas seulement pour sa longue collaboration avec le compositeur Gilles Grand. Sa rigueur janséniste structure son goût du baroque et du théâtre. L'esprit libre de Dominique Bagouet s'est trouvé connecté sur les mêmes longueurs d'onde que Cunningham. Il est certainement l'enfant, non reconnu, mais le plus légitime de la famille Cunningham.

Bagouet, très à l'aise avec la musique, apporte à l'Opéra Garnier le ballet créé pour l'ouverture du Corum de Montpellier: So schnell, sur la cantate BWV 26 de Bach. Sa compagnie dansera aussi A Story as a Falling, jolie pièce composée par Trisha Brown pour sa compagnie cet été à Montpellier-Danse. Apporter une œuvre dont on n'est pas l'auteur quand on présente sa troupe pour la première fois à Garnier témoigne d'une grande élégance.

**DOMINIQUE FRÉTARD** 

P

# Les anges pervers franchissent les Pyrénées

Evitez d'évoquer les castagnettes et les mantilles quand vous parlez avec eux de danse, et tout ira bien. Pour les experts ibériques, Ramon Oller, de la compagnie Metros, et Monica Runde et Pedro Berdayes, de la compagnie 10 Y 10 Danza, figurent parmi les plus intéressants. Pas espagnoles pour rien, les deux troupes arrivent au Centre Georges-Pompidou avec des histoires pleines d'anges. Pas vraiment les angelots ravis du peintre Francisco de Zurbaran. mais ceux tristes et désenchantés de cette fin de siècle. Le Catalan Ramon Oller signe Aqui no hi ha cap Angel, et les deux Madrilènes quatre pièces, paraît-il très dansantes : Actos impuros et C33 and Others Tales, où un faune et un androgyne décident de consoler l'ange, Hoy et Meeting *Point* terminant le programme.



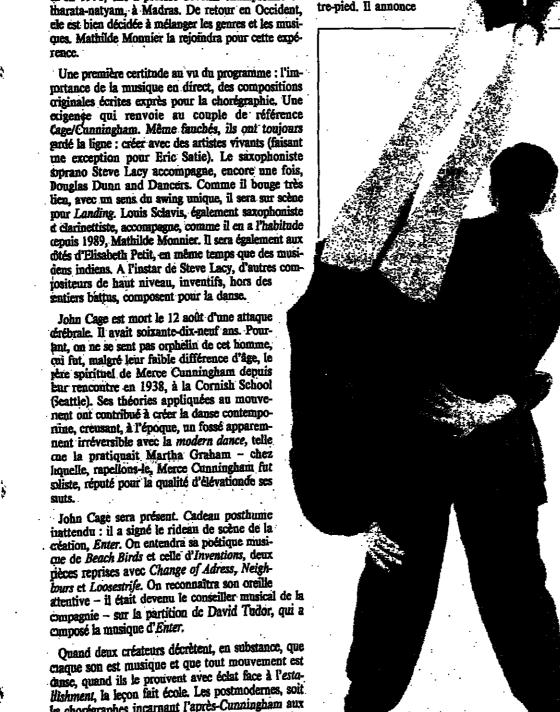



40 Le Monde . Jeudi 17 septembre 1992 e

CINÉMA

KENNETH ANGER

réalisateur indépendant

cinq heures de film dans sa vie, il est pourtant tenu pour l'un des phares du cinéma indépendant. Précurseur, il renoue parfois avec ses grands prédécesseurs : à l'Exposition universelle de Bruxelles, en 1958, prenant exemple sur Abel Gance et son Napoléon, il projette le Dôme du plaisir sur trois écrans distincts. On l'associe généralement à l'underground new-yorkais des années 60, cristallisé autour de la Coopérative des cinéastes cofondée par les frères Jonas et Adolfas Mekas qui, bravant les censures et les polices locales, veulent imposer la liberté du cinéaste, aussi absolue que celle du musicien, du poète ou du peintre. Anger, qui à cette époque là vivait à Paris, affirme s'être tenu à l'écart du mouvement et avoir toujours fait cavalier seul.

PENNETH ANGER a sans doute réalisé moins de Les tout-puissants standards hollywoodiens ont toujours engendré leurs moutons noirs. Cinéastes « indépendants », « marginaux » généralement new-yorkais — guerre froide entre Côte est et Côte ouest — particulièrement vivaces dans les romantiques années 60, avec leurs utopies de libération à tout va, et notamment sexuelle. La fantaisie prenait le pouvoir, les frères Mekas entraînaient le mouvement aundorground à Michael Spout tau vement aunderground », Michael Snow tru-quait la pellicule, le Festival leur rend hommage ainsi qu'au sulfureux Kenneth Anger.

toires courtes, en images muettes. «Construire sur le dia-logue me semble trop compliqué, déclare-t-il un jour. Il numéro de la revoe Photoplay. «Mon premier film, je l'ai tourné en 1937, j'avais ept poème. » Mise entre les parenthèses dissociées des images ans. Mes parents avaient une caméra 16 mm – pas lus et des sons, la réalité (sociale ou autre) le cède aux fantasmes et aux fantômes, le film devient un rideau qui s'ouvre sur un autre monde.

Il était une fois... Fils d'un cadre supérieur de la Douans, beau comme un chérubin, il incame le petit prince métrage dans le Songe d'une muit d'été, de Shakespeare, que coréalisent Max Reinhardt et William Dieterle. Mais il n'y a pas de conte de fées sans Carabosse et Kenneth Anger se donne une enfance malheureuse. « Je suis un accident de parcours, affirmait-il au Washington Post en novembre 1984. Né dix et douze ans après mes aînès, j'ai découvert que j'étais un enfant non désiré le jour où j'ai entendu les partenaires de bridge de ma mère lui dire : « Ouelle tranèdie, Lillian, que tu aies eu cet enfant si tard. Nous sommes venues parce que nous te savions clouée à la maison à cause de ce gamin.» Pour faire bon poids, Anger ajoutait que sa sœur dirigeait un comité local pour la réélection de Ronald Reagan et que son frère, diplômé de l'université de Berkeley, avait bombardé la Corée, puis, avant de prendre sa retraite « dans le comté le plus réactionnaire du pays», entraîné les recrues en partance pour le Vietnam...

S'il ne suit pas la carrière que lui souhaitait son père dans l'aéronautique, Kenneth Anger choisit la voie tracée par sa grand-mère, costumière, an temps du muet, aux

De Fireworks à Lucifer Rising, on évoque à son propos Artistes associés. A ce time, elle habilla (et déshabila) Jérôme Bosch et Francis Bacon. Anger reconnaît bâtir ses Rudolph Valentino dans plusieurs de ses films, dont films à la manière d'un peintre. Il est responsable de tout le Fils du cheikh. Kenneth Anger vouera un véritable - scénario, décor, costumes, photo, - procédant par his culte à Valentino, allant jusqu'à payer 5 000 dollar le

ans. Mes parents avaient une caméra 16 mm - pas lus onéreuse au une Camcorder aujourd'hui, - nous rentrons de vacances au parc de Yosemite, il restait un peu de pellicule, la date limite en était proche, mes parents mont permis de m'en servir, pour qu'elle ne soit pas gâciée. glas Aviation, Kenneth Auger naît à Santa-Monica, à C'est ainsi que j'ai réalisé Ferdinand le Taureau, d'airès deux pas des studios hollywoodiens où, à l'âge de quatre un conte de Munro dont, plus tard, Disney tirera un court C'est ainsi que j'ai réalisé Ferdinand le Taureau, d'après

> » Mon film suivant, Who's Been Rocking my Dreanboat?, fut le premier à faire usage de la musique pour laire. Cette chanson des Mills Brothers - le tube de leté 1941 - me paraissait bien reflèter l'Amérique de l'épaque et prédire sa prochaine entrée en guerre... Escape Episide que j'ai tourné ensuite, est assez proche du Médium que Gian Carlo Menotti n'a pas encore écrit - l'assistante dun spiritualiste en a assez de donner sa voix aux fantônes que « convoque » le chiromancien, – mais je tournais bujours comme au temps du muet : avec une caméra-spis

Retour au nlythe de la virilité, avec ce Firewoks, tourné en 1947, qui amorcera vraiment la carrière du cinéaste : il a dix-sept ans. Quinze minutes de noil et blanc, rêve, sensualité, ambiguité. Un jeune homme tran comme Adonis (Anger) battu par des « marines », un cœur arraché, une main sculptée, meurtrie, à laquelleun certain «feu d'artifice» rend sa pureté - obsession éptique d'un adolescent en mai de cinéma.

« J'ai tourné Fireworks en un week-end. Mes parents étant partis à l'enterrement d'un proche, j'ai rassemble à la maison quelques amis, de vrais « marines » renconrés à Hollywood. En fait, des cameramen en herbe qui uivaient des cours à l'université de la Californie-Sud (USC) pour le service cinématographique de la « Navy ». Cest pourquoi ils se sont si facilement laisses convaince... Quand j'ai expliqué que je voulais un film « rêvé », un fantasme, sur une certaine idée de la violence et de la virilité, ils se sont montrès très coopératifs.»

Deux aus après sa première projection au Musée dart moderne de San-Francisco en 1947, Fireworks est

# Tbéâtre des Cbamps Élysées Felice Varini Jean Dubuffet Philippe Decouflé Patrick Faigenbaum Absalon Clegg and Guttmann n Festival Montpellier-Danse Pierre Canaguler Philipp Théâtre Contemporain de la Danse Georges Autard Gerard Grives Eric Dietman États du Rock SIGMA Pierre Buraglio lean-Luc Mouléne Philippe Haim Festival d'Avigno Roy Lichtenst The Bays Choir of Harlem Catherine Diverre

Merci à tous ceux qui ont mis leur talent et leur énergie

au service de créations acquises ou soutenues par le Mécénat de la Caisse des dépôts et consignations

56 rue lacob



Rainer W. Fassbinder

ES téléspectateurs français ne font pas pane des privilégiés qui ont pu voir le feuilletinfleuve de Rainer Fassbinder Berlin Alexinder Platz, d'après le roman d'Alfred Döblin. Dijà en 1983, le Festival d'Automne en avait présenté l'intégrale en version originale, avec écouteus. Cette année, ce sera les 12 et 13 décembre su Palais de Tokyo, en copie neuve, avec des soistitres français. Rainer Fassbinder est une légende. Dans les

années 70, il a réuni autour de lui des comédies rebelles à l'institution avec qui il a fondé l'Arti-Théâtre, pour qui il a écrit ses pièces. Ils ont tourné dans ses films ou dans ceux de gens comme Werner Schroeter ou Daniel Schmid qui, avec lui, ont contribué à faire naître et vivre le que l'on a appelé cle nouveau cinéma allemands. Rainer Fassbinder est mort en 1982. Il a réalisé les quatorze heures de *Berlin Alexander Platz* en

1979/1980, et y travaillait depuis bien plus lorgtemps. Depuis touiours peut-être, et quand, sais un mark, il tournait quelque chef-d'œuvre compe l'Année des treize lunes, il ne payait personne mais chacun espérait en retour participer à ce feuilleton serpent de mer.

Rainer Fassbinder est mort. Il a laissé un vite que personne n'a comblé. Les comédiens de Fissbinder sont dispersés. Son compositeur fidée, Peer Raben, continue à composer. Entre théâre et opéra, Wemer Schroeter court d'une scèn à l'autre, aux dépens du cinéma - où il ramas des prix... Daniel Schmid vient de terminer Hirs saison - présenté au Festival de Locarno le Monde du 15 août), et qui va prochainement sprtir en France, - mais il n'avait pas tourné deplis le Baiser de Tosca, et Jenatsch en 1987. Pourquoi cette famille si riche de promesses est-ille restée sans enfants?

«Parce que nous ne formions pas une fam répond Daniel Schmid. Ni une bande. Fassbirde n'était ni notre père ni notre chef. Mais il état là de façon indispensable, avec son charisme, lon magnétisme, son besoin obsédant d'être ainé, de tout contrôler. Il était là, parmi des gens qui lui devaient tout. Il se voulait dépendant de la dépendance qu'il créait autour de lui. Mais il sipportait seulement ceux qui, comme Ingid (Caven), Werner (Schroeter) ou moi, l'ont ainé, et lui ont résisté. Avec le temps passé, il ne manque comme ami plus que comme cinéasti.

> Nous avions vingt ans quand nous nous sommes connus, à l'école de cinéma de Bei



CINÉMA

أخانه

11 11

70 m

2.0

•

...

.42

20.0

32

•

....

\* · ·

the to block the · 神 · 红松 。 1000 John :

and on 1935 I down to 199 · [4] /52 L PART THE STATE OF 直軸翻 珠 [44] Bullet mers pagents in the the test puts from r no le l'anneau, d'arc Desire West Dr. Cont.

But Butting my Dear ن المراجع المراجع المراجع to Chaleson in Language en marke. Emape Final at the designation of the second CONTRACTOR OF STREET With make the Line Sec. THE PARTY OF THE PARTY OF विके**ं** के क्षिण की विकास है।

entities best of formers the simplest in convert in **and the released that** M. 44 short hours had 建 维 教 电积的机 电二 THE PROPERTY AND A SECOND Fig. September - Statember 1911.

the man work Mr. There THE PERSON AS TRANSPORTE **明治,本理解析**人并不按证明。 10 M To 10 M 金属 春 葉 とうだい ・ 1 THE PARTY OF THE PARTY. 整 🎬 🍿 しずがくし **通常 智 単 単版表と ごう**。 the properties as March

W Fassian

作 不安性**知** (# 477 598 298 ma tree is sole a facilità gerfentlichten Sarter Canne BANKE CANNEL MENT DA Carrier of the state of the state of 医支撑性腹膜 對鄉 医性透明性 \* Mar. 10 W. 13 Mill. 1878 1 ... white the party from the party.

mil de mante et a a a

marine to be the merchant at more than a familia . An A 40 2 BHR SHR(42 4 7 **建建 医肾盂球 医**对性结束 and a finite conflict all a core LANGE SHOW SHOW A me market and the same · 如此 在研究所 "别" CONTRACTOR OF STATE AND THE BOOK AND SHOP SHOP Marie and Carles and a the Tan Salah Salah ( **新春期的 神小女子** #.**170** THE PROPERTY OF STREET

PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY. THE PROPERTY IS NOT THE PARTY IN And the second Manage of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control The same that some the 1967 Page A PROPERTY VI. To

Water Marie Paraterist

présenté au Festival du film maudit, à Biarritz. Membre porno où figura Joan Crawford, celles de Jayne Mansdu jury, Jean Cocteau retrouve dans cette œuvre des obsessions familières, lui fait décerner le Prix du film poétique, écrit à Anger pour lui confirmer son enthousiasme. Le jeune homme n'hésite pas : après Puce Moment, sur Hollywood en déclin, il prend le bateau et débarque à Paris au printemps de 1950. Il y restera douze ans. En effet, Henri Langlois fait de plus en plus souvent appel à lui pour apporter une sorte d'ordre au chaos de la Cinémathèque française. « Il avait des centaines de films américains qui ne portaient que les titres français – à moi de retrouver les originaux... De plus, je traduisais les notes d'Henri en anglais, ce qui n'était guère facile : il avait une écriture particulièrement baroque.»

Il tourne chaque fois qu'il le peut. Rabbit's Moon, juste après son arrivée à Paris. Plus tard, en Italie, Ecux d'artifice, promenade onirique dans les jardins de la Villa d'Este, petite figue baroque sur l'Hiver de Vivaldi pour laquelle, esperant retrouver l'ampleur atteinte - «en trichant» - par Piranese, il a recours à une actrice naine, amie de Fellini. Plus tard encore, en 1954, il s'inspire d'une soirée hollywoodienne où il est convié pour célébrer Halloween, la muit des masques. « Revêtez le masque de votre folie», dit l'invitation. Chacun, et chacune, arrive déguisé en dieu ou déesse. «J'ai voulu que ce souvenir là ne se perde pas à tout jamais.»

Luxuriant de couleurs, sur une musique baroque de Janacek, Inauguration of the Pleasure Dome (le Dôme du plaisir) se promène dans le rituel d'une secte imaginaire, présidée par un personnage tantôt dieu (Shiva) tantôt figure historique (Néron), entouré de divinités, mâles ou femelles, dont une Astarté incarnée par Anais Nin. Anger s'en prend bientôt à une autre mythologie, celle, indestructible, de Hollywood. « Pour moi, les acteurs ce sont des dieux grecs, disait-il. Ils me fascinent. Ce sont des personnages obscurs, des pompistes, des serveuses, sur lesquels les feux de la rampe provoquent soudain de bien curieux effets.»

Il écrit Hollywood Babylone, livre à scandale(s) par excellence, pour payer son loyer, prétend-il. Publié à Paris en 1960, le livre mettra dix ans à franchir l'Atlantique. Comme, plus tard, dans Hollywood Babylone 2, Anger se livre à un véritable jeu de massacre, passant en revue, de manière intéfutable, les amours de D. W. Griffith (qui, comme Chaplin, aimait la jeunesse), le journal

field après l'accident de voiture où elle mourut décapitée. les arrestations dramatiques (Fatty Arbuckle pour viol et mort d'une starlette) ou drôlatiques (Robert Mitchum pour usage de marijuana), les mille et un suicides (un chapitre entier avec pour rubriques : «Pendaison», «Saut dans le Vide», «Pillules et poison»), les amours des unes (Tallulah Bankhead avec l'actrice noire Hattie McDaniel) et des antres - dont celles de Cary Grant avec Randolph Scott.

Une photo montre les deux hommes prenant un petit déjeuner devant la piscine de la maison qu'ils partagezient à Santa-Monica. Rien dans le texte ne confirme une liaison de manière explicite, mais la photo, sans commentaire, figure dans le chapitre des relations sexuelles inattendues... « C'était une manière élégante de s'en sortir, dit aujourd'hui Anger. A l'époque, Grant vivait encore, il était particulièrement enclin à intenter procès dès au'an touchait à sa vie privée.»

Un proche, récemment décédé, lui laissant une petite somme d'argent, Anger revient aux Etats-Unis et investit son héritage dans le projet qui lui vandra, en 1963, reconnaissance et succès public, Scorpio Rising. « Partageant à Brooklyn l'appartement d'une amie, je me rendais souvent à Coney Island. C'était le rendez-vous des motards venus faire étalage de leurs dernières montures. Des machines presque surréelles. Bardées de pharesregard, on aurait eru d'étranges créatures venues de l'espace ou du fond des mers. Je les ai abordés, leur disant que j'aimerais filmer leurs engins, ils se sont peu à peu habitués à me voir, j'ai fini par m'introduire dans leurs

derniers représentants d'un romantisme analogue à celui des anciens cow-boys. « Ils adoraient se voir à l'écrun. Ils prenaient ça pour un hommage, alors que le film est une satire du machisme rock-motard.»

Anger voyage, découvre les philosophies indiennes, le bouddhisme, la magie - toutes recherches nouvelles dont il nourrit le Lucifer Rising, qu'il entreprend au milieu des années 60. Il y aura en fait deux Lucifer. Filmé par intime de Mary Astor (insatiable), les photos des films Michael Cooper, photographe fétiche des Rolling Stones



Anaïs Nin dans « le Dôme du plaisir ».

Sur des chansons d'Elvis Presley, Ray Charles et bien et des Beatles - la pochette de Sergent Pepper est de lui, le producteur Edward Pressman. Les deux hommes ne d'autres, Scorpio Rising est sans doute le premier bike – le premier sera incamé par un jeune homme originaire s'étant pas entendus sur le budget, Babylon deviendra movie du cinéma américain. Un peu homosexuels, un de la Nouvelle-Orléans, Bobby Beausoleil. a Il avait dix- une série de vingt-trois épisodes, coproduite par le Propeu drogués, éminemment narcissiques, les motards sont neuf ans, et faisait partie d'un groupe rock. Je hui ai prêté ducers Entertainment Group et une société française, comblés par cette mise en vedette, qui fait d'eux les de l'argent pour acheter des amplis, il s'en est servi pour Pandora. Anger cède les droits et l'usage de son nom. Il acquerir une cargaison de marijuana mexicaine qu'il a planquée dans mon studio sans que je le sache. Je l'ai de Hollywood Babylon 3, où il traitera de la jeune généraimmédiatement fichu dehors - dommage, il était beau, un

> Pour se venger, Beausoleil, qui sera plus tard condamné à vie pour sa participation aux tueries de Charles Manson, reviendra voler la pellicule tournée. Anger refusant de payer les 10 000 dollars de rançon -« C'est le premier film ranconné de l'histoire du cinéma». commente-t-il joyeusement - la «famille» Manson enterre la pellicule dans la fournaise de la vallée de la Mort. Des chutes oubliées par Beausoleil dans un bac de montage, Anger tire Invocation to My Demon Brother. Enthousiaste, Mick Jagger en compose la musique, électronique, à l'aide d'un synthétiseur Moog.

Au début des années 70, ayant trouvé financement auprès de la British National Film Bank et de la télévision allemande. Anger reprend le projet. Mais après dix ans, dont quatre de montage, ce Lucifer Rising de vingthuit minutes n'anna pas le visage de Mick Jagger. «Je voulais qu'il incarne Lucifer, ange de la humière et de la rébellion, et non pas diable traditionnel. Mick avait donné son accord, mais entre-temps il s'est marié avec Bianca, et s'est mis à arborer une croix d'or, ce qui n'a pas cessé de m'agacer, car il s'èloignait de tout ce qui était paien. De ce qui était lui.»

«Les gens disent qu'il ne manquait que le sexe au scandale du Watergate. Eh bien, c'est faux!», lançait Kenneth Anger en 1984, annonçant la mise en chantier de Washington Babylon. Aujourd'hui, il a abandonné le projet. « Ces gens-là sont trop ennuyeux. » Il fut aussi projet. « Ces gens-là sont trop ennuyeux. » Il fut aussi

# Pour tous reaseignaments concernant le programme et
question qu'il adapte les deux Hollywood Babylone pour
ia location du Festival d'Automne, tél.: 42-96-96-94.

ne tournera cependant pas, occupé qu'il est à la rédaction

Mais son premier amour reste la mise en scène. «Simplement, j'en ai eu assez d'œuvrer sur de trop petits budgets. A une époque, Jean Cocteau m'avait accordé le droit de filmer son ballet le Jeune Homme et la Mort, avec Jean Babilée et Nathalie Philippart. Or, même avec pour aval une lettre de Cocteau, aucun producteur n'a voulu se risquer sur un film de vingt minutes, en Technicolor, pour lequel Walchevitch avait déjà élaboré de nouveaux décors à partir de ses originaux : « C'est trop cher pour un court. » Quel dommage que ces soi-disant producteurs n'aient pas su penser au long terme : avec Philippart et Babilée, ce serait devenu un classique, autant dire une

L'attente de Kenneth Anger touche peut-être à sa fin. Il pense avoir bientôt complété le financement de la Fille de Pan, biographie filmée de Rosaleen Norton, une sorcière de Sidney (Australie). Morte en 1979, elle avait atteint une sorte de gloire dans les années 50. « Visionnaire, elle était aussi peintre, explique Anger. La saisie publique de ses tableaux, considérés comme obscènes par la police, provoqua un énorme scandale, presque aussi grand que celui provoqué par sa liaison avec un célèbre chef d'orchestre symphonique...» Peinture, musique, sor-cellerie, sexe et scandale – une œuvre-somme pour Kenneth Anger?

HENRI BÉHAR

cinéaste allemand «



Günter Lamprecht et Karin Baal dans « Berlin Alexander Platz».

en 1966. Nous venions checun de notre province lui de Munich, moi des Grisons - et du matriarcat, élevés kui par sa mère, moi principalement par ma grand-mère. Il n'a pas été reçu à l'école. Nous nous sommes revus deux ans plus tard, toujours à Berlin, dans l'ascenseur de l'Europa Center. Il s'est fichu de moi en me traitant de gosse de riche qui ne savait rien et ne feralt jameis un film. Lui-même, qui a si bien compris les paumés d'Alexander Platz, était un enfant de l'intelligentsia, avec un père médecin et une mère traductrice. Je l'ai suivi à

Munich. ■ Je n'al jamais rencontré personne aussi libre de prájugés, aussi libre dans ses rapports avec les gens. Combien de fois il a emmené chez des progens. Complen de lois à a difficille distant de parteit pas un notre solitude.»

mot d'allemand. Il n'envisageait même pas de le laisser dans l'antichambre, et peu lui importaient les réactions de ses éventuels financiers. N'importe pù, il pouvait communiquer avec n'importe qui, ou au contraire se buter dans le mutisme. Il nous a fait ca un soir où avec Ingrid, nous avions été invités à diner chez Michel Foucault. Rainer est venu, n'a pas ouvert la bouche, a fait semblant de ne rien comprendre, ni l'anglais, ni le français, pas même l'allemand. Il jouait au Gaspard Hauser, et a complètement bloqué la soirée. Je n'ai jamais su pourquoi.

» Il était si étrange. La seule façon pour moi de faire ce que je voulais était de m'éloigner, parce qu'il devait toujours prendre pied partout. Il s'est lancé dans le théâtre pour dépasser Peter Stein. Il avait un chien qu'il avait appelé Zadek. Stein et Zadek étaient ses deux bêtes noires. Quand j'ai réglé le show d'ingrid au Pigali's, il a fait tout un foin, menaçant d'interdire le spectacle parce qu'il n'avait pas donné les droits de ses textes qu'elle chantait. La première se passe et deux jours après ie vois, dans le fond de la salle, un type en costume et chapeau blanc, une fleur rouge à la boutonnière. C'était Rainer, déguisé en gangster de Las Vegas, qui venait écouter Ingrid. Elle l'avait vu, et a chanté Der Wind en évoluant autour de lui... Comme pas mai d'artistes, il protégeait son côté enfant avec une force viscérale.

» Nous étions unis par une façon de vivre, par une communauté de vue sur ce que nous ne voulions pas. Nous ne voutions pas ressembler à nos parents. Comme dans toutes les générations, mais pour nous, c'était forcément très violent. Le titre du film d'Alexander Kluge, Artistes sous chapiteau, perplexes nous convenant tout à fait. Pourquoi n'avons-nous pas continué ensemble? J'essaie de comprendre la façon dont c'est arrivé. Le ver était dans le fruit. Rainer est mort à deux jours de Romy Schneider, avec qui il voulait tant travailler. Il n'y est pas parvenu, comme il n'a pas eu la couverture de Time Magazine, dont il rêvait tant. Je pense à un passage du Conte d'hiver. Quelqu'un dit à peu près : « Un jour viendra, nous irons quelque part, nous prendrons du temps, nous parierons et nous dirons comment nous nous sommes perdus, comment nous nous sommes enfermés chacun dans

Rayonnement de l'Art Nouveau 304 pages 150 illustr. 290 F tirage de tête limité à 690 ex. num. papier vergé, coffret relieur 1390 f 85 planches couleur collées à la main 32 88 56 18 BP 66 57102 THIONVILLE

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT DES

Le Monde LIVRES

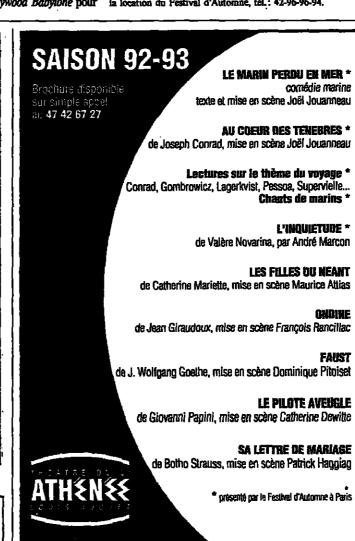

Tous les films

nouveaux

avec Tim Robbins, Glancarlo Esposito, Ray Wise, Brian Murrey, Gora Vidal, Rebecca Jenkins.

Portrait imaginaire, mais nullement invraisemblable, d'un jeune chanteur réactionnaire et manipulateur, candidat aux élections sénatoriales américaines.

VO: Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Ciné Beeubourg, handicapés, dolby, 3- (42-71-52-36); U. G. C. Odéon, dolby, 6- (42-25-10-30 38-65-70-72); Gaumont Champa-Elysées, dolby, 8- (43-69-04-67); Gaumont Grand Ecran Itale, dolby, 13- (45-80-77-90); Bienvenile Montparnasse, dolby, 15- (36-65-70-38). VF: Pathé Ciichy, 18- (46-22-47-94).

Les amours loufoques et rebelles d'une

jeune femme et d'un toubib anticonfor-miste tracent un portrait échevelé, hila-rant et sinistre de la Roumanie d'hier et

**Bob Roberts** 

Au siècle dernier, les tribulations à la conquête d'une Amérique ouverte à tous les espoirs des immigrants d'un jeune Irlandais pauvre et d'une riche et jolie

La cohabitation de deux jeunes femmes célibataires se transforme progressive-ment en cauchemar quand l'une d'elles prend pen à peu toutes les habitudes et

apparences de l'autre.

VO : Gaumont Lee Halles, 1" (40-26-12-12); Gaumont Opéra, dolby, 2: (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, dolby, 6: (43-25-59-83); Gaumont Hautefeuille, handicapés, dolby, 8: (46-33-79-33); La Pagode, dolby, 7: (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, handicapés, dolby, 9: (43-59-19-08 36-65-75-08); U.G.C. Starritz, dolby, 8: (45-62-20-40-36-65-70-81); Gaumont Parussee, handicapés, dolby, 14: (43-35-30-40); 14 Juillet Basugranelle, dolby, 15: (46-75-79-79); U.G.C. Mailot, handicapés, 17: (40-68-00-16-36-65-70-61).

VF : Rex., 2: (42-36-83-93-36-65-70-23); Saint-Lazare-Pasquier, handicapés, dolby, 8: (43-87-36-43); Pathé Français, 9: (47-70-33-88); U.G.C. Lyon Bestille, dolby, 12: (43-43-01-59-36-65-70-44); Gaumont Gobeline (ex Fauvente), handicapés, 13: (47-07-55-38); Gaumont Alésia, 14: (36-65-75-14); Montparnasse, dolby, 14: (43-20-12-06); Pathé Wapier III, 18: (45-2-47-94); Le Gambetta, dolby, 20: (46-38-10-96).

VO: Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52) Ciné Beaubourg, handicapés, 3 (42-71-52-36); 14 Juillet Oddon, 6 (43-25-59-83); Gaumoitt Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); 14 Juillet Bastille, handi-capés, 11 (43-57-90-81); Gaumonz Par-nassa, 14 (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugreneile, 15 (46-75-79-79). de Jean-Claude Lauzon, avec Gilbert Sicotte, Maxime Collin, Ginette Reno, Julien Gulomar, Pierre Bourgatet, Giuditte del Vecchio. Entre réalisme et cauchemar, la vie rêvée et subie, sensuelle et buriesque, improbable et impayable, du plus jeune rejetou d'une famille québécoise haute

Loin du Brésil

de Tilly, avec Emmanuelle Riva, Jenny Cleve, Christophe Huysman, Eric Doye, Charlotte Clamens, Gilles Treton, Français (fi 40). Autour de la mère, marquée par un

drame sentimental ancien, se retrouvent tous les membres d'une famille bourgeoise, entre lesquels vont éclater affion-tements, complicités et révélations. VO : Les Trois Balzac, 8· (45-61-10-60) ; Sept Parnessiens, 14· (43-20-32-20).

Novembre

Zbigniew Zapasiewicz. Franco-polonais (1 h 38).

D'après un fait divers réel, l'histoire d'ane étudiante prise de crises de folie qui ressembleat fort à un cas de posses-

VO: L'Entrepôt. 14 (45-43-41-63). Tomorrow

de Joseph Anthony, avec Robert Duvail. Olga Bellin, Sudie Bond, Richard McConnell, Peter Masterson, William Hawley. Américain, noir et blanc (1 h 42). Inspirée de Faulkner, l'histoire des relations entre un pauvre gardien de scierie et la jeune femme encrinte qu'il a recueillie, puis l'enfant de celle-ci après la mort de la mère.

VO : Ciné Beaubourg, handicapés, 3· (42-71-52-35) : Saint-André-des-Arts II, 6· (43-26-80-25).

# Reprises

L'Inconnu du Nord-Express

VO : Racine Odéon, 6- (43-26-19-68).

Pleins Feux sur l'assassin

de Georges Franju, avec Pierre Brasseur, Jean-Louis Trintigant, Deny Saval, Jean Bebilée Merianne Koch, Philippe Leroy-Besulieu. Français, 1961, noir et blanc (1 h 28). Français, 1981, noir et biane (1 h 28).
Un mystère policier et onirique, avec crimes inexpliqués dans une vaste propriété où des héritiers désargentés organisent un spectacle, typique du fantastique feuilletonesque aux arrière-pensées sociales de Franju, la comédie en sus. Latina, 4 (42-78-47-86); L'Entrepôt, handicapés, 14 (45-43-41-63).

# Sélection

Agantuk le visiteur

de Satyajit Ray, avec Uptal Dutt, Memata Shankar. Deepandar De, Bikram Bhattacharya. Duritiman Chatterjee, Rabi Ghosh.

L'arrivée impromptue dans une famille conformiste d'un oncle disparu depuis longtemps offre à Satyajit Ray l'oppor-tunité d'un sublime illm-testament, d'une grande tension dramatique au ser-vice d'une sagesse teintée d'humour.

VO : Ciné Besubourg, handicepés, 3- (42-71-52-35) ; Le Saint-Gammala-des-Prés, Salle G. de Beauregard, 6- (42-22-87-23] ; Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60) ; Sept Parmassiens, 14- (43-20-32-20).

Antigone

de Danièle Huillet, Jean-Mano
texte de Berûnt Brecht,
avec Astrid Ofner, Ursula Ofner, Hans
Diehl, Kurt Radeke.

An texte, Straub et Huille

Franco-altemand († h 40).

An pins près du texte, Straub et Huillet construisent pourtant l'espace de pur cinéma qui laisse se déployer la tragédie antique, le romantisme de sa traduction par Hölderlin et l'engagement de son adaptation par Brecht.

VO : Les Trois Luxembourg. 6- (48-33-97-77).

Le Coup de foudre

de Rudolf Thome, avec Geno Lectu Margarita Braich, Kyana Kretzschmar, Micolai Wolf Thome, Sophie Grüber. Allemand (1 h 43). Une miss and the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the sound of the s Une mise en scène simple et juste pour raconter une histoire d'amour d'aujour-d'aui, métaphore délicate et ironique de la réunification allemande.

VO : Enée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Les Trois Lucembourg, 6- (48-33-97-77).

L'Eunaque impérial

de Tien Zhuangzhuang, avec Jian Wee, Liu Xiaoqiag, Zhu Yu, Tien Xiaojun, Hisu Fen, Lin Wei, Chinols († h 59). Une évocation fine et sensible des derniers jours de l'empire chmois, du point de vue de ces serviteurs tout-puissants

VO - 14 billet Parnasse, & (43-26-58-00).

Histoires de fantômes chinois II

de Ching Siu Tung, avec Lesile Cheung, Joey Wang, Michelle Li, Wu Ma, Jackie Cheung, Waise Lee. Hong Kong (1 h 30). Un éblouissant tourbillon de combats

VO : 14 Juillet Pamasse, 6- (43-26-

d'aventures fantastiques et d'humour, où se métent visuel moderne et sagesse

Impitoyable

هكذامن رالإمل

Wordent, Saul Rubinet.

Américain (2 h 10).

Un western sombre comme la nuit, où Eastwood roule dans la fange les archétypes du genre et les mythes de l'idéal américain affrontés en un combat douteux qui est, aussi, un film magnifique.

26-12-12]: Gaumont Opéra, dolby, 2-(47-42-60-33]; 14 Juälet Odéon, dolby, 2-(43-25-59-83); Gaumont Hautofeuille, dolby, 6- (46-33-79-38); Gaumont Maritoudy, & (46-53-79-58); Galanton rearr-gear-Corecrde, dolby, & (43-59-92-82); Publicis Champs-Dysées, dolby, & (47-20-78-23); La Bastille, handicapés, dolby, 11• (43-07-48-60); Escurial, dolby, 13• (47-07-28-04); Gaumont Parnaase, dolby, 14 (43-35-30-40); Gau-mont Grand Ecran Grenelle (ex Kinopano rama), handicapés, dolby, 15-(43-06-50-50) ; U. G. C. Malliot, dolby,

(43-05-50-50); U. G. C. Malliot, dolby, 17-(40-68-00-18-38-65-70-61). VF: Rex (le Grand Rex), handicapés, dolby, 2- (42-36-83-93-36-65-70-23); Pathé Français, dolby, 9- (47-70-33-88); U. G. C. Lyon Bestille, 12- (43-43-01-59-38-65-70-84); Gaument Gobelins bis (ax Fauvette bio), dolby, 13- (47-07-55-88); Gaument Alésia, dolby, 14- (36-65-75-14); Montparnasse, dolby, 14- (43-75-14); Montparnasse, dolby, 14- (43-74-93-40-36-65-70-47); Pathé Wepler, dolby, 18- (45-22-47-94); Le Gambetta, Thy, 4-19-20dolby, 18- (45-22-47-94); Le Gar THX, dolby, 20- (46-36-10-96).

Français (2 h 25). Tavernier a réussi le tour de force de

raconter à la fois une chronique au quotidien et une histoire formidablement dramatique, en suivant pas à pas un flic des stups - remarquable Didier Bezace

Forum Horizon, handicapés, dolby, 1"
(45-08-57-57 36-65-70-83); Bretagne,
dolby, 6\* (38-65-70-37); U. G. C. Odéon,
dolby, 6\* (42-25-10-30 36-65-70-72); U.
G. C. Champs-Elysées, handicapés,
dolby, 8\* (45-62-20-40 36-65-70-88); U.
G. C. Opéra, dolby, 9\* (45-74-95-40 3665-70-44); 14 Juillet Bastille, 11\* (4357-90-81); Les Nation, dolby, 12\* (4343-04-57); U. G. C. Gobelics, handicapés, dolby, 13\* (45-61-94-95 36-6570-45); Gaumont Alésia, handicapés,
14\* (36-65-75-14); 14 Juillet Beaugrenells, 15\* (45-75-79-79); U. G. C. Maillot, 17\* (40-68-00-16 36-65-70-61);
Pathé Clichy, dolby, 18\* (45-22-47-94).

Luna Park

de Pavel Lounguine, avec Oleg Borisov, Andrei Goutine, Natalia Egorova, Noma Mordioukova; Michail Goloubevich, Alexandre Feklatov,

Entre le jeune voyou raciste et ce père juif et intello qu'il se découve un jour, Lounguine invente un jeu complexe et émouvant qui tient de la séduction, de l'affrontement et de l'enquête.

l'affrontement et de l'enquêté.

VO : Câné Beautourg, handicapés, 3 (42-71-52-36); U. G. C. Rotonde, 6 (46-74-84-94-36-65-70-73); U. G. C. Danton, 6 (42-25-10-30 36-65-70-68); U. G. C. Biarritz, 8 (45-62-20-40 36-65-70-81); Escurial, dolby, 13 (47-07-28-04); Gaumont Alésia, 14 (36-65-75-14).

VF : U. G. C. Opéra, 9 (45-74-96-40 36-65-70-44); Gaumont Gobelins (ex Fauvette), 13 (47-07-55-88); Les Mortpanes, 14 (36-65-70-42); Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94).

# **Festivals**

Intégrale Antonioni

Le musée du Louvre organise un «Pro-Le musée du Louvre organise un «Pro-getto Antonioni» – comprenez «Rétros-pective intégrale de l'œuvre d'Anto-nioni». Une filmographie modeste par la quantité (quinze longs métrages et sept courts en près de quarante ans), mais d'une qualité et d'une rigueur exceptionnelles, qui dessinent le par-cours cohérent d'un grand auteur. A cours coherent d'un grand auteur. A côté des indispensables Chronique d'un amour, L'Avventura, ou Identification d'une femme, on pourta aussi découvrir les premiers courts métrages néoréalistes du cinéaste (Gens du Pô, Nettoyage urbain). Cette rétrospective est également présentée, sur une plus longue durée, au cinéma Europa Pannéon.

A l'auditorium du Louvre jusqu'au 28 septembre. Tél. : (1) 40-20-82-99. Minitel 3615 code Louvre. A l'Europa Panthéon. (5) jusqu'au 6 octobre. Tél. : 43-54-15-04.

Festival Ciné Japon

Le cinéma japonais avait fait l'année Le cinéma japonais avait fait l'atmée dernière une apparition remarquée au Max Linder (qui prolonge sa célébration d'Ozu, jusqu'au 22 septembre). Seize films nippons, moins connus, reviennent aujourd'hui, mais à l'Utopia latin. Intégrés à une programmation audacieuse. Baby-cart, l'enjant massacre, de Kenji Mitsumi, exalte l'ultra-violence, Grand Bouddha, du même auteur, les arts martiaux mâtinés de bouddhisme, et l'Angerouse, de Yasazo Mazmara le baroque rouge, de Yasuzo Mazamara le baroque

Festival international de Biarritz

Après Arcachon, c'est au tour de Biar-ritz d'offrir un festival dédié aux cul-tures latines. Intitulé « Cinémas et cultures de l'Amérique latine », le festival présente une compétition de 7 films înédits, jugés par 7 personnalités de 7 pays européens différents (Jorge Semprun présidera le jury). Le public pourra en outre profiter d'une rétrospective meditaire le partie sur l'Empeure de les conflictes de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte de le conflicte caine (axée sur l'amour et les conflits sociaux), assortie de diverses expositions consacrées à la peinture et à la littéra-ture latino-américaine.

Du 22 au 27 septembre. Tél. : (16) 59-22-37-00.

La sélection « Cinéma » a été établie par Jean-Michel Frodos.

# Les entrées à Paris

Résultats en demi-teinte pour cette semaine de rentrée : elle enregistre une fréquentation globale supérieure à la semaine cor-respondante de l'en demier (poursuivant ainsi la tendance favorable amorcée depuis trois semaines), sans qu'aucun film n'atteigne de score considérable.

En tête des nouveautés, on trouve *Impitoyable*; mais avec à peine 80 000 spectateurs en 38 salles, le film de Clint Eastwood reste en dessous des prévisions. A 65 000 entrées pour trente decrans, la Main sur le berceau obtient un résultat honorable sans plus. Vrai succès, en revanche, pour L627 avec 57 000 entrées dans seulement 18 salles et avec quatre séances quotidiennes. Ber-uand Tavernier peut remercier Paul Custes pour son coup de main pro-motionnel. Le quatrième titre de la semaine, Luna Park, souffre de

cédentes semaines. A 66 000 en deuxième semaine, Un coeur en hiver but un peu moins vite, mais avec 160 000 entrées en quinze jours, c'est d'ores et déjà un succès. Les quatre autres champions (tous américains) enregistrent de notables baisses: -45 % pour l'Arme fatale 3, mais un puissant 670 000 en cinq semaines, -55 % pour Alien 3, mais un déjà considerable 315 000 en trois semaines. -50 % pour le Dernier -50,% pour Boomerang, à

# **Spectacles** nouveaux

Brûlez touti de Lanford Wilson,

mise en scène de Stephan Meldegg, avec Patrick Chesnels, Claire Roger Mirmont et François Ber Une danseuse, artiste raffinée, partage son appartement avec un publicitaire homosexuel. Elle envisage vaguement de se marier avec un vieux copain scéua-riste quand arrive un fonceur, gérant

La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 9-. A partir du 22 septembre. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée samedi à 17 heures, dimanche à 15 heures. Tél. : 48-74-76-99. De 29 F à 110 F.

La Cerisale

Louis-Guy Paquette, Anastassia Alexandra Sciclums, Agnès Sourdii Pascal Robault (alto). On attend chaque spectacle de Stéphane

Braunschweig avec curiotité, on est cer-tain qu'il saura pour le moins éveiller et retenir l'intérêt. Dans la Cerisaie, il voit retenir l'intérêt. Dans la Cerisale, il voit une parabole à propos d'un lieu où l'on se croit épargné par la mort. Le rêve des acteurs qui se veulent des géants.

Théêtre, 41, av des Grasileiss; 82000 Gannevillers. A partir de 18 septembre. Les mardi, marcredi, vendredi et samedi 20 h 30, le dimanche à 17 heures. Tél.: 47-83-26-30. 90 F et 110 F.

Dalva

avec Garance et Philippe Polet. Une Américaine d'anjourd'hui, libre e riche, se penche sur son passé familial à travers le Journal de son grand-père, ami des Indiens. Une prise de conscience dure à assumer.

Cartoucherie Atelier du Chaudron, route du Champ-de-Manustere, 12-. A partir du 16 apptacher. Du metroreil au samedi à 20 h 30. Matinés dimanche à 16 heures. 76L : 43-28-97-04, 80 F et 100 F.

Sganarelle ou le Cocu imaginaire, le Mariage forcé

de Jacques Lesselle, avec Valérie Delbors, Catherine Gandois, Isabelle Hebiagua; Laurent Manzoni, Olivier Pegiler, Merk Saporta et Daniel Znyk. Quand Jacques Lassalle dirigiant encore le Thélire national de Strasbourg, il avait monté ces farces autour du person-nage de Sganarelle, qui après avoir voyagé s'ustallent enfin à Paris.

Théitre de l'Est perisien, 159, av. Gam betta, 20°. A partir de 22 septembre. Di landi au dimanche à 20 h 30, le jeudi 19 heures; Matinée dimanche 15 heures; Tél.: 43-84-80-90, Durée 2 h 15. 80 F et 130 F.

But British Charles 1 作牌社会 If John Bridge m. Lite. A. 4-17-2-1-2

1992

TANKS .

The Judgment

Solo de Willy Russell, piese en schne de Josiane Balasko, avec Josiane Balasko, avec Josiane Balasko.
La vie banale d'une femme banale de quarante-dent ans, qui s'emmie et hésite à lâcher son mari pour aller en vacances en Grèce avec une amie. Un rôle épatant pour Josiane Balasko. semaines, -50 % pour le Dernier des Mohicens assez décevant à 240 000 sur la même durée, et 150 000 en quinze jours. Gympsse Marie-Bell, 38, hd Bonne-Houvelle, 10. A partir de 22 septembre. Du merdi au samedi à 20 h 30. Maninée semedi à 17 heures. Tél.: 42-46-79-79. Il faut encore signaler deux résultals surprenants : qui aureit prévu les 100 000 entrées de Opening Night de Cassavetes? Et qui pou-Une aspirine pour deux vait pronostiquer un dénouement aussi rapide, et aussi fatal, pour la Peste, qui, en troisième semaine, attire à peine 7 000 curieux, après avoir perdu la moidé de ses de Woody Allen, mise en acène de Francis Perrin, avec Francis Perrin, Cyrielle Cleire, François Siener, film Turki, Ophélle Koring et Christian Riehi. pareille concurrence malgré son passage remarqué à Canries, et n'attire que 17 000 spectateurs. écrans, pour un total de moins de 60 000 entrées? Guère de scores spectaculaires Vous avez toujours vos parents? 3 BALZAC - 7 PARNASSIENS OIN DU BRESIL un film de TILLY Malheureusement, Oui.

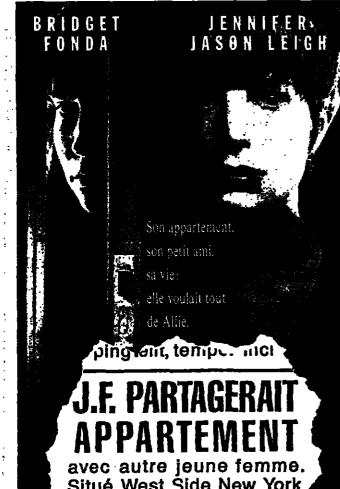

Situé West Side New York On choisit pariois mal ses ennemis.

36 65 55 99

VO : GAUMONT AMBASSADE - UGC BIARRITZ - GAUMÓNT OPERA GAUMONT LES HALLES - HAUTEFEURLE - 14 JURLET ODEON GAUMONT PARINASSE - 14 JURLET BEAUGREBLLE - UGC MAILLOT - LA PAGODE VE'LE FRANÇAIS - LE MONTPARINASSE - GAUMONT GOBELINS GAUMONT ALESIA - PATHE WEPLER - GAMBETTA - REX - UGC LYON BASTILLE SAINT LAZARE PASQUIER ET DANS LES SALLES DE PERIPHERIE

Colm Meaney. Américain (2 h 20).

J F partagerait appartement

iowsky. ricain (1 h 47).

Le Chêne

umain (1 h 45).

•

Speciacles nouveaux

Brülez tapt! **機 は続きまる 機能 W** s. min where we wanted the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the c

La Certagie

A ....

5 m (8) = 2

14. . .

mark and the state

A TAME

wie

te Web Harrie

the Section (Section)

\*\*\*\* # \*\*\*\*

de service

The second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

Maria 21 un fen fert ett fic

2. Tempero A. All Land Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on Control on

MR GARLES CONTRACTOR The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Carlesponent Riker . Autors

Armagarene estado a contacta de la contacta del contacta de la contacta de la contacta del contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta del la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta del la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la contacta de la con

Senerelle im le Cort.

the paint it Variation

September Contact

September Con

A TANK

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

There is the test of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Spendager Maria To Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

the application for the

mille ge nelle.
In fragent durch
gene Connect Land.
Segment Land.

**海教 香水** 

2.00

Grand Company THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T Bergin de la la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de l

en we we diam's income

5 44 998 - April

ند دود خود

Maria Andrews Angle Marine A Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sect · 经未通 · (10-7)

**《雅·华**安· THE PERSON NAMED IN B. M. MARIE

TRACEAC - 7 PARMAN

de grande dans

DE LA SEMAINE

Tortures morales d'un homme qui, en [ Tortures morates o'un nomine qui, un dépit de toutes les psychanalyses, se rêve beau comme Boggy, aussi courageux, aussi tombeur. C'est Woody Allen, revu Lili de Liffane Rovère, par Francis Perrin avec Liliane Rovère. Lili est une fillette, une adulte, un rêve.

Saint-Georges, 51, rue Saint-Georges, 9-A partir du 17 septembré. Du mardi au samedi à 20 h 45. Matinée samedi à 17 beures, dimanche à 16 h 45. Tél. : 42-81-05-43. Une histoire de l'œil

d'après Georges Batalile, mise en scèns de Jean-Christian Grinevald, avec Pascal Briba, Marie-Line Burquière, Stéphane Fatout, Fernand Lebeau, Cécilia Maitaverne et Carol Vanni.

Mise en scène du « regard froid », sur les images glacées de l'érotisme brûlant. Théâtre de la Main-d'or Belle-de-mai, 15, passage de la Main-d'or, 11·. A partir du 16 septembre. De lundi au samedi à 22 heurss, Tél.: 48-05-87-89. De-80 F à 120 F.

Weimarland

de Bruno Bayen, mise en scène mise en soure de l'autaur, avac Dominique Reymond, Axel Bogoussiavsky, Eric Doye, Laurence Mayor, Delphine Bolsse, Charlie Nelson, Gigi d'All'Aglio et Marie Pairlès.

L'ancienne RDA s'évanouit sous le coup de la réunification. A Weimar, un res-taurant disparaît. Bruno Bayen raconte la folle journée du portier.

Bastille, 76, rue de la Roquette, 11. A partir du 22 septembre. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 17 heures. Tél.: 43-57-42-14. De 55 F à 90 F.

**Paris** 

L'Eloge de la folie

d'après Erasme, mise en scène de Laurence Février, avec Laurence Février. La réussite d'un pari « andacieux » : un spectacle d'été bourré d'intelligence, de drôlerie, de charme.

Artistic Athéveires, 45 bis, rue Richard Lenoir, 11. Les mard, mercrad, vendred et samedi à 21 heures, le jeudi i 19 heures, le samedi à 18 heures. Tél. 48-06-38-02. De 60 F à 120 F.

Le Fou et la Nonne de Stacislas Ignacy Witkiewicz,

de Statustas spacy Williamwez, mise en scine d'Abbès Zshmeni, avec Ciccile Romas, Kavier Maly, Azize Kabouchej, Sinibelle Gomez, Omar Bekhaled, Olivier Fabre, Jean-Louis Bouteves et Hené Blanc. Le prêtre est semblable au Fou et le Fou

représente celui qui ne marche pas droit - c'est-à-dire le poète. Alors on l'en-ferme et on lui envoie une nonne pour le er, L'amour viendra tout bousculer.

Théâtre de la Main-d'or Belle-de-mai, 15, passage de la Main-d'Or. 11. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinéa dimanche à 17 heures, Tél. : 48-05-67-89. Durée : 1 h 15. De 80 F à 120 F.

de la

tre contemporain

Andrew DeGroat

Leïla Haddad

Josef Nadj\*

Sidonie Rochon

Georges Appaix

Michel Kelemenis

Santiago Sempere

Pierre Droulers

Christine Bastin\*

Thierry Niang

Catherine Diverres\*

Christian Bourigault

Djamila Henni-Chebra

Entre la vie et la mort, elle nage. La Vielle Grille, 1, rue du Puits-de-l'Er mite, 5. Du mardi au dimanche i 20 h 45. Tél. : 47-07-22-11. 70 F et 100 F.

Mediterrania

par les Comedians
mise en sohne
des auteurs,
avec Xavier Amstier, Jaume Bernadet,
Morriserrat Catala, Robert Govern, Ma
Angeles Julian, Jin-Hus Uan, Mathilde
Mamz, Meria Rosses, Joan Valenti et Oriol
Camprodon, Ezequiel Guillem et Joan
Montanyas (musiciens). Le cycle hispanique de l'Odéon commence avec ce groupe catalan, dont le spectacle transporte la chaleur du soleil, le partium des fruits, le bruit de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru des sectes de la mer et le siru de sectes de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siru de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le siruit de la mer et le s

le rire des gens heureux. Théâtre national de l'Odéon, 1, piece Paul-Claudel, 6. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 43-25-70-32. Durée : 1 h 30. De 30 F à 150 F.

Nouvelles improvisations de Pierre Guyotat Un auteur à l'écriture désarçonnante en

plein processus d'improvisation, de création.

Centre Georges-Pompidou, rue Rambu-tesu, 4. Le kindi à 20 h 30. Tél. : 42-74-42-19. 70 F et 85 F.

Oh, les beaux jours! de Samuel Beckett, mise en scène de Pierre Chabert, avec Denise Gence et Guy Cambre

L'inégalable Denise Gence, qui a été et peut devenir tous les personnages du théâtre, est la Winnie de Beckett, ancrée dans la terre comme dans la vie.

Théâtre national de la Colline, 15, rue Maite-Brun, 20-. De mardi eu samedi à 21 beursa. Matinés dimanche à 16 beursa. Tél.: 43-66-43-60. 110 F et 140 F.

Les Petits Marteaux

de Gilles Cohen,
mise en scène
de l'auteur,
avec Llonel Abelanski, Muriel Combseu
et Jean-François Boisadan (planiste).
Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne
se fait pas mal, au contraire. Même
quand on se tape dessus à petits coups
de martean. Les querelles de couple sont
les n'us memorières.

Cartoucherie Théâtre de la Tempête, route du Champ-de-Manosuvre, 12. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 16 h 30. Tél.: 43-28-36-36. Durée: 1 heures. De 50 F à 110 F.

La sélection « Théâtre » a été établie par : Colette Godard

1992 | 1993

PROGRAMMATION NEUVIEME SAISON

Jeannette Dumeix et Marc Vincent

Danses contemporaine et orientale

So schneil et One story as in failing

Don Quixote, petites et grandes morts

Comme si on était leurs potits poucets

Marcia Barcellos et Karl Biscuit

Experiment tetralogik

Le jour d'avant, après

Dominique Bagouet et Trisha Brown

L'érosion du provisoire

Classique

Jendi 17 septembre

Bartok Suite de dans **Prokofiev** 

Debussy

Ravel La Valsa

Laurent Cabasso (piano), Orchestre national de Fran Charles Dutoit (direction). Le National fait sa rentrée dans un programme qu'il connaît bien (exception faite, peut-être, des Suites de danses de Bartok). Qu'il connaît bien et dans lequel il a souvent fait des merveilles. Une bonne nouvelle, Laurent Cabasso tient le piano, pour ce concert sur lequel les projecteurs seront forcément bra-qués. Et ce pianiste, très discret, a besoin de se faire entendre dans un

cadre si prestigieux. Salle Playel, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73. De 50 F à 100 F.

Beethoven Sonate pour piano « Pathétique » Chopin

Préludes op. 28 Schubert

Lieder, transcrits par Liszt Alexandre Tharaud (piano). Accanate inaratu quero.

Encore un excellent pianiste français!

Alexandre Tharaud n'est pas le plus

comu de ces jeunes loops qui tentent de

devenir chels de meute. Il n'est pas le moins bien armé pour remporter la vic-toire : sa maîtrise technique est digne de son talent de musicien. En fait, il est un magnifique pianiste.

Maison de l'Europe, 20 h 30. Tél. : 42-72-94-08. 100 F.

Bartok Contrastes Berg

Adagio du Concerto de chembre Stravinsky Histoire du soldat, extraits de la suit

Florent Bottard (plano).
Philippe Alche (violon).
Romain Guyot (clarinatte).
Agés d'à peine trente ans, ces trois musiciens n'en sont pas moins déjà des maîtres appréciés : Philippe Aiche est violon solo de l'Orchestre de Paris, Florent Boffard est pianiste à l'Ensemble rent Bolfard est praniste à l'ensemble InterContemporain et Romain Guyot s'est lancé dans une carrière de soliste qui promet. Ils ont à peine trente aus, et ils consacrent tout un programme à la musique du XX's siècle, pas la plus aride, certes, mais qui fait, malheureusement, eucore peur au public.

Auditorium du Louvre, 12 h 30. Tél. : 40-20-52-29, 50 F.

Gluck Armide Della Jones (mezzo-soprano),

THEATRE

DAN)E

200 F

Abonnement

3 spectacles

programme 42 74 44 22 Dejin Jones (mezzo-solnam). Gragory Cross, Andrees Jeeggi (ténors). Philippe Huttenlocher (basse Vincent Le Texer (baryton). Atartine Mahé, Virginie Pochon. Veronica Cangemi (sopranos Orchestre et chours des h

Louvre,
Marc Minkoweki (direction),
Pier Luigi Pizzi (mise en scène),
Luca Vegetti (chorégrenhie),
Le Festival de musique baroque de Versailles s'ouvre avec faste. Il y a beaucoup
à attendre de cette production d'Armide
de Gluck.

Versailles. Chêteau (le 17, 20 h 30 ; le 19, 17 heurs ; le 20, 19 h 30). Tél. : 42-72-77-72. Location Frac, Virgin. De 100 F à 1000 F. Vendredi 18

Honegger Jeanne au bûcher Marthé Keller, rançois Chaum

Orchestre national de France Charles Dutoit (direction).

Jeanne au bucher, l'oratorio d'Honegger, n'a jamais été autant joué que cette année. Ceux qui aiment cette musique efficace, ce texte grandioquent, se donneront rendez-vous, salle Pieyel. A partir du 9, ils pourront également se rendre à la Bastille, où l'œuvre sera mise en soène. A Pleyel, comme à Bastille, les interprètes sont à la hauteur.

Salla Playel, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73. De 120 F à 190 F.

Samedi 19 C. Schumann Romancas nour alto at niano Schumann

Romances pour clarinette et pla Marchenerzabiungen Mozart

Trio pour alto, clarinette et plano e les Quilles » Pascal Davoyon (piaco), Vladimir Mendalssohn (alto), Michel Lethiec (clarinette).

Le Festival de Prades monte à Paris. Le Festival de Prades monte à Paris. Ces trois remarquables interprêtes sont, en effet, des habitués de la manifestation fondée en l'honneur de Casals, au tout début des années 50. Leur programme est fait pour eux. Le lendemain, même lieu, même heure, ta pianiste Claire Désert et le Quatuor Parisii jouent le Quintette de Schumann.

Sceaux. Orangaria, 17 h 30. Tél. : 46-60-07-79. De 90 F à 120 F.

Dimanche 20

Rameau Pièces de cla Christophe Rousset (clavecin). Kaori Vernurs (viole de gambe). Florence Malgoire (violon).

Menés par l'excellent claveciniste Chris-tophe Rousset, Kaori Vemura (viole de gambe) et Florence Malgoire (violon) interprètent les *Pièces de clavecin en* concert de Ramean, des œuvres splen-dides, aux harmonies recherchées, au charme indéfinissable.

Versailles. Château, 17 heores. Tél. ; 42-72-77-72. Location Frac, Virgin. 150 F.

Mardi 22 Schumann Gedichte Lieder op. 36 Gedichte Lieder op. 36 Liederalbum für die Jugend Margeret Price (Sopreno) Graham Johnson (piano).

Margaret Price et Graham Johnson dans des heder de Schumann : un récital à ne rater sous aucun prétexte, d'autant que le prix des places est étounamment rai-sonnable.

Rueil-Malmalson. Château, 21 heures Tél.: 47-32-35-75. De 120 F à 180 F.

Régions

Besançon Bartok Concerto pour violon et orchestre Beethoven

Symphonie m 7
Gérard Poulet (violon),
Orchestre philharmonique de Str
Theodor Guschibauer (direction).

Le Festival de Besançon rend hon au violoniste Gérard Poulet en lui offrant la possibilité de se faire entendre dans un concerto qu'il joue avec la percans un conserto du la joue avec la per-fection qui caractérise le jeu d'un violo-niste pas encore reconnu pour ce qu'il est : le chef de file, avec Régis Pasquier, du renouveau du violon français.

Le 18. Grand Kursaal, 20 h 30. Tél. : 81-83-42-93, De 120 F à 260 F.

Chartres • Chabrier Bourrée fantasque pour piano

Alkan Préludes pour pieno Fauré Hahn

Duparc Satle Rosenthal Mélodies Debussy

Pour le plano Isabelle Vernet (soprant Jean-Claude Pennetier (

Programme français, de pièces rarement exécutées en concert, à l'exception, bien sur, de Pour le piano de Debussy. Elève de Régine Crespin, Isabelle Vernet est une remarquable jeune chanteuse qui a en tort de chanter des rôles trop lourds pour elle (elle ne s'y est pas cassé la voix, mais elle l'aurait pu) et la carieuse idée d'imiter son professeur jusqu'au point où il aurait été possible de les confondre. Jean-Claude Pennetier l'accompagne. Cet homme-là devrait être éleve à la dignité de « Trésor national »... de façon qu'il soit plus connu à

Le 19. Musée des besux-arts, 21 heures. Tél. : 37-28-82-82. 150 F. Lille

Honegger Pacific 231

Lalo **Зутріолів** espagnole

Beethoven Symphonis nº 3 a Héroique »
Tedi Paparami (violon),
Orchestre national de Lille,
Jean-Claude Casadesus (direction).
Passéc de mode, la Symphonie espanole ? Sans doute, et c'est pourquoi il

faut aller écouter le jeune et éblouissant Tedi Papavrami la jouer avec le Natio-nal de Lille. Son jeu a le channe, la vir-tuosité ailée qui captivent dans un « concerto » qui exige ces qualités... qui reviennent à la mode chez les violo-

Le 19. Palais des congrès et de la musi-que, 20 h 30. Tél. : 20-30-89-40. 120 F. **Toulouse** 

Bach Concerto italien Chopin

Sonate pour piano op. 58 Scriabine

Présides
Proèmes pour piano op. 32 et 34
a Tragique a Fantaisie pour piano
Tatiana Micolaeva (piano).
Une fois, à la télévision, dans une émission produite par Eric Lipmann, Nikolaeva a joué un nocturne pour la main

gauche de Scriabine, rien que pour la réentendre nous ferions le voyage de Toulouse. Cette sonorité, cette science dans la restitution de la polyphonie, cette grande allure sont inoubliables. Comme les deux récitals précédents, celui de Tatiana Petrovna Nikolaeva est donné dans le cadre du Festival Piano par Jacobies.

Le 18. Halle aux grains, 21 heures, Tél. : 61-22-80-22. Location 61-11-02-22. De 90 F à 130 F.

**Takacs** Toccata et fuque Saint-Saëns Préludes pour piano pour la main gauche Saxton

Bach

Lipatti Sonatine Blumenfeld Etude Scriabine

Prélude et Noctume op. 9 Godowsky

Leon Fleisher (piano). Tout un programme pour la main gauche ! Pourquoi pas, si c'est celle de Leon Fleischer, que les aléas de la vie out obligé de laisser l'autre au repos. Les pièces qu'il a réunies sont de celles qui renseignent sur le degré de sadisme qui présida à leur naissance.

Le 19. Cloître des Jacobins, 21 heures Tél. : 61-23-32-00. De 60 F à 130 F.

Sonate nour piano Liszt

Rénédiction de Dieu dans la solitude Janacek

Debussy Préludes pour pieno

Messiaen Extraits des Regards sur l'Enfant Jésus Michel Béroff (pieno).

Voilà un programme comme Michel Béroff les aime et comme il les a si souvent menés au succès. Des œuvres qui voient l'intellect constamment sollicité

Le 22. Cloitre des Jacobins, 21 heures Tél.: 61-23-32-00. De 60 F à 130 F.

Jazz

Saxomania

Phil Woods Starring Phil Woods, c'est le titre du dernier disque de Claude Tissendier avec Saxomania (1 CD OMD IDA 031). Dans le contexte, le sens de ce genre qui conjugue la célébration et l'étiquette est évident. Claude Tissendier offre un cadre solide et narcissiquement flatteur à l'illustre saxophoniste de Springfield (Massachusetts). Du coup, on entend Phil Woods pas mal au long de l'enregistrement, comme sur scène, où Saxoma nia répète l'opération.

Le 17. New Morning, 21 heures. Tél. : 45-23-51-41.

Festival

de Montiouis-sur-Loire

Un goût de septembre et de Touraine. De gout de septemble et de l'onlante. Le calme retrouvé après les agitations de l'été: Phil Woods, Alain Brunet, Dee Dee Bridgewater, Sylvain Bœuf et autres composent un programme élégant.

Du 17 au 20 septembre, à Montibuis-sur-Loire, aixième édition. Tél. : [16] 47-45-12-25 et (16) 47-45-00-46.

Rock

Johnny Hallyday

Célébration rituelle, nouveaux trucages. écrémage du dernier album, morceaux choisis dans l'histoire d'une carrière qui a parcourt tout le spectre, du grandiose au ridicule, c'est Johnny à Bercy.

Les 16, 17 et 18, 20 h 30 ; le 19, 21 heures ; le 20, 17 heures. Paleis omnisports de Paris-Bercy. Tél. : 40-02-60-02. De 175 F à 295 F.

Triptyque Wim Mertens

Un triptyque: Wim Mertens n'y va pas à l'économie. En trois volets donc, les agissements chantés d'un artiste transversal à qui les métanges de genre ne font guère peur, quitte à pousser la sophistication aux limites de la préciosité. Rappel des albums de l'artiste, par l'artiste. Seul au piano (le 25, pour un remake de Stratègie de la rupture, sorti l'an passé chez Delabel), en duo avec clarinettes, saxophone et synthétiseur (le 1ª octobre) et, pour commencer, avec orchestre en avant-première du prochain orchestre en avant-première du prochain album (Shot and Echo). Chic et sensible. Les 16 et 15. Passage du Nord-Ouest, 22 heures. Tél. : 47-70-81-47.



Le Président et le Conscil d'Ibdministration du Syndical National des Antiquaires vous prient de leur faire l'honneur d'assister au Vernissage de la

XVI à Biennale Internationale des Intiquaires avec le Livre Rare et la Joaillerie Grand Palais - Paris

le jeudi 17 Septembre 1992 de 20 à 23 heurs;

Den au profit de la Fondation Hépitaux de Paris

Buffel diner

Greit d'entree : 700 francs

Syndical National des Antiquaires I his, rue Element-March 75008 Paris

# Tournées

# Stray Cats

Dans le sillage du mouvement punk, ils donnèrent au rockabilly une nouvelle jeunesse, alliant l'énergie du temps à la compétence instrumentale que requiert le genre. Ils s'étaient séparés et Brian Setzer, le Chat-chef, avait tenté la carrière solo à laquelle ses talents de guita faire prétendre. Quelques semi-échecs plus tard, les trois musiciens se réunis-sent car le rockabilly ne meurt.

#### Festival du Devenir à Saint-Quentin (Aisue)

Festival maintenant installé, qui a aban-donné un Palais des sports à la mau-vaise réputation pour un chapiteau et come un razas ues sponts a a marvaise répatation pour un chapiteau et
qui propose une programmatica consistante maigré l'annulation du concert de
Bodycount, le groupe rock d'ice T. qui
devait conclure le festival le dimanche
(il sera remplacé par les Buzzcocks). On
retiendra, le vendredi, une soirée à
dominante blues (Fly and the Tox,
Luther Allison), qui sera suivi pour les
jeunes d'une soirée dansante, une rave,
comme ils disent. Le leademain, du rock
français (Little Rabbits, Black Maria,
Jad Wio, Dominic Sonic) et anglais (Pop
Will Eat Itself) et du rap provençal
(Massilia Sound System). Le dimanche,
avec les Buzzcocks, la Souris déglinguée,
les Godfathers (rock intégriste) et Babes ies Godfathers (rock intégriste) et Baber în Toyland (nouveau rock américain

# Du 17 au 20 septembre, Saint-Quentir (Aisne). De 50 F à 120 F, Réservations 23-62-02-79.

# Chanson

# Chanson plus bifluorée

Dròles, ces «aventuriers de la dèche perdue» passent en revue le répertoire de la chanson française, le retrouvent, le recréent, le remodèlent avec quatre voix et une guitare, et un humour lalentueux. Textes, effets vocaux, extrapolations et jeux en tout genre évitent tout ennui.

# Les 21 et 22. Casino de Paris, 20 h 30. Tél.: 49-95-99-99. De 120 F à 140 F.

# Musiques du-monde

# Trio Hugo Diaz

Le tango vu du versant urugayen, ce qui revient (presque) au même, en tout cas sur la philosophie. Hugo Diaz, habitué des bals tango en Urugzy, puis des réci-tals de musique contemporaine, a créé son trio il y a huit aus avec le chanteur Anibal Oberlin, En trio ici avec Luis Alberto Etchebarne au piano, Venicio Ascone à la contrebasse.

# Les 16, 17, 18, 19 et 22. Trottoirs de Buenos-Aires, 20 h 30, Tél. : 40-26-28-58. De 60 F à 90 F.

# Elba Ramalho

Chantre du Nordeste indépéndant, Elba Ramalho n'a jamais renie ses origines – le Nordeste brésilien, – même si elle a largement mélangé ses musiques. Jolies chansons, belle présence, carrière en continu, Elba, sa voix pointue, son charme fleuri, son opiniâtreté souriante.

RIVE GAUCHE .

LE MAHARAJAH
Plats 2 emporter: moins 30 %

L'ARBUCI 25, rue de Buci, 6º

LE PROCOPE

NOS ANCETRES LES GAULOIS 44-33-6607 et 66-12 39, rue Saint-Louis-en-l'Ue, 4 Climatist

RESTAURANT THOUMIEUX 47-05-49-75
79. rue Saint-Dominique. 7-

43-54-26-07

43-26-99-20 T.Lj. ne-Comédie, 6<sup>e</sup> Jusqu'à 1 à

## **Festivals**

#### Nuits de nacre à Tulle

Les cinquièmes Nuits de nacre de Tulle (Corrèze) auront lieu du 13 an 20 sep-tembre prochain et sont dédiées à Astor Piazzola. Le musicien argentin avait donné il y a quaire ans, lors de ce festi-val international d'accordéon, l'un de ses tout deraiers concerts européens. Dans la ville où est installée la seule manufacture d'accordéons française, Maugein, ces Nuits de nacre veulent Mangein, ces indits de nacre ventent rendre hommage à un instrument qui fut, selon les organisateurs de ce festival, « la providence des musiques populaires urbalnes et semi-urbaines apparues au cours du siècle », du tango argentin au taï algèrien, et au zydeco cajun, et qui a aussi fait des intrusions en force dans le jazz et la musique contemporaine.

Jazz et la musique contemporame.

Au programme de cette deuxième partie de festival, Jacques Higelin (avec harmonica et percussions seuls, le 19), Joe Rossi (le 17), Michel Portal (le 18), la musique yiddish de Talila et Ben Zimeth (le 17), le Brésilien Sivuea (le 18), et l'étonnant chanteur Allain Leprest (le 19). S'y ajoutent expositions et projections (dont un film de Pierre Barouh consacré aux précédentes édi-Barouh consacré aux précédentes éditions des Nuits de nacre).

# Nuits de nacre. Ceatre corrézien de déve-loppement culturel, BP 163, 19 005 Tulle cedex, Tél. : 55-26-89-80.

#### Rencontres de chants polyphoniques à Calvi

Tout sur la voix. De la Géorgie aux excellents Flying Pickets, en passant par les polyphonies corses et féminines de Donnisulana, les diphonies du musicien et musicologue Trân Quaag Hai, l'Ensemble vocal Benjamin Britten. Présenté par l'ensemble A Filetta (la fougère) et la très active association culturelle de Calvi, U Svegliu Calvese.

Rens. La Poudrière, tél. : 95-66-23-57.

La sélection sique» a été établie per Alain Lempech. «Jazz» : Francis Mars «Rock»: Thomas Sotinel. uson» et «Musiques du mos Véronique Mortaigne.

# **Skite 1992**

Skite? Le nom de communautés spiri tuelles russes, au XV siècle Et, aujour-d'hui, celui de cet atelier chorégraphique de recherche et d'expérimentation, auquel auront pris part dix compagnies de dix pays. Détectées par le flair très pointu de Jean-Marc Adolphe, directeur artistique de Skite : il s'y trouvera peut-être la relève des héros des années 80, un peu fatigués ces temps-ci. La compaun peu ratigues ces temps-ci. La compa-gnie Ivoire (France) présente Transport Phenomena de Heddy Maalem, puis l'Américaine Meg Stuart danse son solo Thought Object (1); Jocelyne Montpetit (Canada) propose Lettre à un homme russe (2). Enfin, trois présentations publiques, Fragments d'expériences,

DINBES

CHARLOT ROI DES COQUILLAGES 71.j. La grande mainon des CRUSTACÉS et COQUILLAGES, avec tous les prodoits de la 12, place Clicky, 9 48-74-49-64. Jusqu'à 1 h. mer et la véritable bouillabeisse marseillaise. Poissons cuisinés sur mesure.

DINERS AVANT SPECTACLES

L'ESPACE CHAMPAGNE 40-20-00-27 110, Galerie de Valois, 1ª

« LE RENDEZ-VOUS de 18 h »
dans les jardins du Palais-Royal.
Jusq. 20 h. Forende à 125 F
avec champ. Menu champenois
290 F (Champ. de Marques compr.)
jusqu's 22 h 30

Unique au monde. Cadre fin 17. Ambiance exceptionnelle. Menn 6 plats : 175 F tout compris. Vin à discrition. Tous les soirs. Dimanche midi et soir.

L'INDE SUCCULENTE au 72, bd St-Germain, 5, M<sup>a</sup> Manbert, T.L.J. NON-STOP de 12 h à 23 h 30, ven., sam., acceell J. I h. CADRE LUXUEUX. Env. 160 F. CLIMATISE

Le « café » rive ganche à la mode depuis des siècles. Cuisine bourgeoise et inventive Merveilleux banc de coquillages.

Spécialité de confit de canard et de cassoulet au confit de casard. Service insou's 23 h 30. TOUS LES JOURS. Dim. son continu de 12 h à 23 h 30. SALONS CLIMATISES.

# témoigneront des travaux des différents

هكذامن رالإمل

# Théêtre de la Cité Internationale, [1] 17 septembre, 19 heures, (2] même jour, 21 heures, [3] 2,3 et 4 octobre, 21 heures, Tal. 45-89-38-89. 70 F.

#### Biennale internationale de la danse à Lyon

Pasion de Espana Pasian de Espana
Attention, ne comptez pas trop trouver
des places à la deruière minute, il s'est
déclenché dans Lyon un intérêt considérable pour cette Biennale. Cette
semaine: danse contemporaine avec Ola
et Tsé (1), Véronique Ros de la Grange
(2), Mal Pelo (3), Jean-Claude Gallotta
(4), 10 Y 10 Danza (5), Bouvier-Ohadia
(6), Danses anciennes avec Ris et Danceries (7) et le Trio Yepes (8), «classique espagnol» avec le Ballet Nacional
de Espana (9), flamenco avec Javier
Baron y su Grupo (10), Bal La Paloma
Paso/Tango (11), et grande Feria dans le
Vieux Lyon (12) Olé!

(1) Théâtre Les Ateliers, 16 au 19.

Vieux Lyon (12) Oié!

(1) Théâtre Les Atellers, 16 au 19, 18 h 30, 40 F. (2) Théâtre de Lyon, 16 au 18, 20 h 30, 80 F. (3) Le Radiant (Caluire), 18 et 19, 20 h 30, 80 F. (4) Théâtre du 9, 20 et 21, 20 h 30, 100 et 120 F. (5) Salla Gérard-Philipe (Villeurbanne), 21 et 22, 20 h 30, 80 F. (6) Transhordeur, 22 et 23, 20 h 30, 100 F. (6) Transhordeur, 22 et 23, 20 h 30, 100 et 120 F. (7) Théâtre du 9, 20 h 30, 100 et 120 F. (8) Théâtre du 9, 20 h 30, 100 et 120 F. (10) Maison de la Danse, 17, 18, 19, 23 heures, 100 et 120 F. (11) Transhordeur, 19, de 22 heures à l'aube, 100 F. (12) Cuartier du Vieux-Lyon, toute la journée du 20. 161 F. 72-41-00-00.

#### Odile Duboc en Franche-Comté

# Sept jours, sept villes Suite et fin du voyage entrepris sur son

suite et in du voyage entrepris sur son nouvean domaine par Duboc, affirmant ainsi symboliquement l'implantation du Centre chorégraphique national de Franche-Comté. Elle renoue avec ces «événements de rue» qui lui sont chers : nos destinés à un public averti, ils sont posés sur la personar des pasils sont posés sur le parcours des pas-sants qui les voient ou ne les voient

pas...
Monthéliard, « Mercredi Piéton » (rue piétome et place Dorian), le 16, de 15 à 17
heures. Vesoul, « Du marché à l'Eglise »,
le 17, de 11 heures à 12 h 30. Besencon,
« La place Grameile », le 17, de 19 h 15 à
20 heures, et « Ballade au Parc Micaud »,
le 18, de 16 heures à 17 heures. Dôle,
« De l'Eglise au Théâtre », le 19, de
11 h 30 à 13 heures. Port-sur-Seone,
« Au bord du fleuve », le 20, de
15 heures à 16 heures. Tél.: 84-5702-89.

#### Le Ballet de Nancy à Biarritz

Sous l'impulsion de l'ierre Lacotte, la compagnie nancéenne prend du nerf et du panache. Et son répertoire se diversifie. Elle en donne la preuve avec les riches programmes présentés à Biarritz: Symphonie en D de Kylian, un extrait de La Belle au bois dormant de Marius les petips, la Somanbule de Balanchine, loces de Sonne d'Antonio Galde (le 18). Noces de Sang d'Antonio Gadès (le 18); Giselle, dans une version fort soignée et pleine de fraîcheur due à Pierre Lacotte (le 19); Les Quatre Tempéraments de Balanchine, Sans titre de Lar Lubovitch, à quoi s'ajouteront *L'Après-midi d'un faune* de Nijinski et *Salomè* de Béjart, dansés par Patrick Dupond (le 20). Palais det Festivals, les 18,19 et 20, 21 heures, Tél. : 59-22-20-21. 150 et 220 F.

La sélection « Danse » a été établie par Sylvie de Nussac.

RIVE DROITE

# **Nouvelles** expositions

#### La XVI<sup>e</sup> Biennale internationale des antiquaires

Cent trente antiquaires internationaux cent treme antiquaires internationaux exhibent leurs trésors mis en scène par Pier Lingi Pizzi sous la coupole du Grand Palais. Une promenade à travers les siècles et les objets du monde entier, avec un arrêt attentif auprès des livres nares et un regard de convoities pour la haute joaille-

Grand Palais, av. W.-Churchill, pl. Cla-menceau, av. Gal-Eisenhower, Paris-S-Tél.: 43-59-85-24. Tous les Jours de 11 haures à 23 heures, d'annance de 10 heures à 20 heures. Du 18 septembre

# Les Etrusques et l'Europe

On leur doit l'introduction da vin ea Gaule. Ils n'avaient pas envahi la France depuis trente-cinq ans. Les Etrusques sont de retour à Pans, avant d'investir Berlin l'année prochaine. Plus de six cents cravres pour dévoiler une civilisation mystéricuse qui a suscité depuis la Renaissance tous les fantasmes, jusqu'à devenir la proie de véritables « étrasco-

les Dure authorates nationales, av. W. Sal-Essanders, Paris-9. Tel.: 144-13-17-17, Toes les Dure authorates de 10 feutres 20 heures, mercredi jusqu'à 22-beures. Du 19 septembre au 14 décembre. 40 f (possibilité de billet jumelé avec c Picasso »: 60 P).

# Luc Choquer

Prix Niepce 1992, membre de l'agence Métis, Luc Choquer est un coloriste nova-teur. Après sa « Planète France », il présente « Dievuschka » (jeune femme), un portrait photographique des jeunes filles de l'ex-URSS, « dernier bastion incons-cien qui n'a pas succambé à la grisaille ».

Centre national de la photographie, Paiais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson, Paris-16-, 16i. : 47-23-36-53. Tous les jours sauf merdi de 9 h 45 à 17 heures. Du 17 septembre au 9 novembre. 25 F (entrée du musée).

# **Paris**

# A visage découvert

De la grimace, du cri, du masque, et du silence, en une très belle exposition qui rapproche les arts premiers et la peinture

Fondation Cartier, 3, rue de la Manufac-ture, Jouy-en-Josas, 78000. Tél.: 39-56-46-46. Tous les jours de 12 heures à 19 heures. Jusqu'au 4 octobre. 26 F.

# Jean Chanvin

Le Corbusier le collectionnait. Anjourd'hui, deux rétrospectives rendent hom-mage à ce sculpteur discret, décédé en 1976. Avec des dessins et des bronzes couvrant l'ensemble de sa carrière, elles d'abord abstraite et épurée, qui s'orienta ensuite vers des formes plus distinctement férnimes ou des villes rêvées.

ce art et patrimoine, 22, rue des cs Manteaux, Paris 4 . Tél. : 48-04 Blancs-Mainteaux, Paris-4. Tél.: 48-04-87-77. Tous les jours sauf dimanche de 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 24 octobre. Saint-Rémy-lès-Chevreusa. Sculptures et dessins. Fondation de Coubertin, Domaine de Coubertin, tell.: 30-85-69-89. Tous les jours sauf landl et mard de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, entrée 15 F. Jusqu'au 15 novembre.

# Collection Caisse des dépôts

instaliations, vidéo, environmements, la Caisse des dépôts montre, du soi au plafond, une partie résolument contempo-raine de ses acquisitions : Absalon, Tania Mouraud et Felice Varini, entre la débanche et l'austérité.

Caisse des dépôts et consignations, 56, rue Jacob, Paris-6•. Tél.: 40-49-94-63. Tous les jours tauf samedi, d'manche et lund de 10 beures à 18 h 15. Jusqu'su 17 octobre.

# En avion

Après le train, et le bateau, la Mission du patrimoine photographique propose la voie des airs. Nadar à bord de son ballon, les premiers vols, les portraits de pion-



Exposition « Les Etrusques et l'Europe » au Grand Palais.

niers et pilotes, appareils volants en tout genre : deux cents photos signées Lartigue, Rodtchenko, Kertész, Brassaï, Beaton...

# Générique 1 : Désordres

Galerie nationale du Jeu de parme, piace de la Concorde, Parls-1-. Tél.: 42-60-69-69. Tous les jours sauf lundi de 12 heures à 19 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 19 heures, mardi jusqu'à 21 h 30. Jusqu'au 8 novembre. 30 F.

# Brice Marden, Opalka, Michel Verfuk, 1987 Hommage à André Cadere

Quatre artistes d'âge, de souche et de sources diverses, aux œuvres marquées d'une exigence presque janséniste.

Les collections du Musée national d'art moderne et celles, récentes, du Centre de création industrielle, déployées à tous les étages du Centre Georges-Pompidou. Peinture, architecture et design de ces trente dernières années.

# Centre Georges-Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris-4-, Tél.: 44-78-12-33. Tous les jours sauf mardi, de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 28 septembre.

# Duane Michals

L'espace photographique de Paris clôt son année américaine avec Duane Michals. oniriques seront surpris par sa vision de Paris : des photos on l'on voit la ville, mais aussi ses habitunts, dans des mises

Palais de Tokyo, 13. av. du Président-Wilson, Paris-16·. Tél. : 47-23-36-53. Tous les jours sauf mardi de 9 h 45 à 17 heures. Jusqu'au 8 novembre. 25 F (entrée du musée).

## Le corps dans tous ses états, éclaté, mor-

Le corps dans tous ses erais, eciaie, mor-celé, ou simplement malade, vu pur cinq artistes américains. Nan Goldin, Mike Kelley, Kiki Smith, Jana Sterbak et Tunga se dressent contre l'ordre moral imposé par une certaine Amérique puritaine. «Désordres» doit être la première d'une érie d'expositions de groupe intimbée série d'expositions de groupe intitulée « Générique».

Musée d'art moderne de la Ville de Paris. 11, av. du Président-Wilson, Paris-16. Tél. : 40-70-11-10. Tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10 heur 17 h 30. Josqu'au 4 octobre 20 F.

# Manifeste

Les habitués des séquences narratives et

grande galerie, Paris 1º. 761.: 40-25-87-12. Tous les jours souf lundi do 13 heures à 18 heuros, samodi.

# Galeries

## Carl André

Douze œuvres récentes, dans lesqu l'Américain, pionnier de l'art minimal, explore les possibilités de l'étain et du gra-nite. Un travail qui, plus que tout autre, demande à être perçu avec les yeux plutôt que les oreilles.

Ernst Caramelle

Caramelle aime faire douter les specta teurs de leurs sens, poser des questions simples (« Qu'est-ce que l'art ? ») ou encore s'attaquer à des problèmes complexes, comme celui de la place prise par les lieux d'exposition au détriment des saires, avec souvent l'humour en plus.

230 A &

Serve in

The second 9.4%

\$ ...

. ...

Lite fart fordage.

State of payment

Figure 18 of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

947 24 P

1.00

7 A. 34 Birth

Gaierie Crousel-Robelin-Baces, 40, rue Quincampoot, Paris-4-. Tél.: 42-77-38-87. Tous les jours sur démanche et lundi de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 20 octobre.

# Joseph Cornell

Trop rarement montrées, les boîtes magiques d'un artiste américain attiré par le ques d'un atuste americam mune per us suréalisme, qu'il trouvait cependant trop noir. Comparé par Robert Motherwell an capitaine Achab, Cornell est aujourd'hui considéré comme le lien entre le surréaconsidéré comme le lie fisme et le pop art.

Galerie Karstyn Grève, 5. rue Debelleyme, Peris-3-. Tél.: 42-77-19-37. Tous les jours sauf dimanche et luxidi de 10 heures à 19 heures. Jusqu'au 15 octobre.

# 92/93 Cappuccetto Rossa Quel amour dieafant Le Grand Néaupaur d'Amazonie ABONNEZ "Pitnecanthrope ! VOUS Peramande des Abysses Villa Esseling Monde tous au théâtre

# Théâtre des Jeunes Spectateurs

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

26, place Jean Jaurès, Metro Mairie de Montreuil --Renseignements et abonnements 48 59 93 93



E LEWIS CO.

A American والمناوية والمنافظة والمنفي يبجو

क्षा व्याप्तम् रोज्यः । अवेवः Committee of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

Joseph (m. +1)

2000

76-73-66 in the second of the second

Warmed For it -See geent att. A MIN W W. M. A. pitte. Chief. por mires

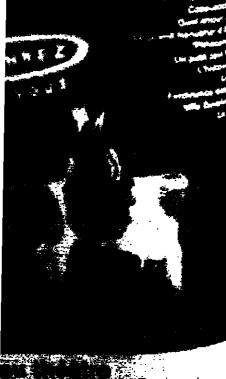

Jean Hélion

Le choc (ou pour certains la divine sur-prise) causé par le retour d'Hélion à une peinture figurative ne doit pas faire oublier sa brillante période abstraite, dans les années 30. La galerie Marwan Hoss en offre une belle évocation en une cinquantaine d'œuvres.

Galorie Marwan Hosa, 12, rue d'Alger, París 1=. Tél.: 42-96-37-96. Tous les jours sauf dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30, samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 30 sep-

Peter Joseph

Toiles récentes d'un Britannique discret qui avone une admiration pour Rothko. Construites en deux couleurs composant un rectangle central et sa bordure, elles réclament une certaine empathie de la part du spectateur, qui ne le regrettera pas : le soin apporté par Joseph à ses harmonies et à leur éclairage provoque une émotion durable.

Galeria Lasge-Salomon, 57, rue du Tem-ple, Peris 4r. Tél.: 42-78-11-71. Tous les jours sauf dimanche et handi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures, samedi de 11 heures à 19 heures. Jus-qu'au 10 octobre.

Le Corbusier et la couleur

Un bon accrochage de dessins et toiles ouristes qui souvent ne dépareraient pas les cimaises de nos musées. Mais l'exposition révêle aussi un artiste enthousiaste et parfois drôle et montre de surprenantes et rares sculptures colorées emblées par un des grands architectes du siècle, qui s'était longtemps rêvé

Galerie Denise René. 22, rue Charlot, Paris 3-. Tél. : 48-87-73-94. Yous les jours sauf dimanche de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 30 septembre.

**Giuseppe Penone** 

Première exposition des travaux récents de l'artiste italien, héros de l'arte povera. Sculptures et dessins dévelop-pent les thèmes de l'arbre, de l'homme et de leur lien naturel, le serpent.

Galerie Durand-Dessert, 28, rue de Lappe, Paris 11. Tél.: 48-06-92-23. Tous les jours sauf dimanche et landi de 11 heures à 13 heures et de 14 houres à

Paul Rebeyrolle

Rentrée en beauté pour Paul Rebeyrolle avec un accrochage de ses anciennes séries des Aveugles et On dit qu'ils ont la rage, et surtout avec la première exposi-tion de ses trilles récentes sur le thème des *Panthéods*, galèrie Damiel Templon. Sniets critiques et militants, servis par une exécution d'une vigueur peu com-

Galerie Lelong, 13, rue de Téhéran, Paris 8-. Tél.: 45-63-12-19. Tous les jours sauf samedi matin, dimanche et lundi, de 10 h 30 à 18 h.

Galerie Daniel Templon, 4, avenue Mar-ceau, Paris B. Tél.: 47-20-15-02. Tous les jours seuf dimanche de 10 heures à 19 heures, Jusqu'au 17 octobre.

Pierrette Bloch

Depuis ses peintures de 1963 où le manche du pinceau creusait des courbes dans la pâte fraîche, Pierrette Bloch continue aujourd'hui sa calligraphie aux crins de cheval. Les poils rêches plantés dans la toile ondulent au moindre souf-fie. Tendus au mur, ils s'enroulent en boucles pour construire une longue phrase, ponctuée de barbelures, proje-tant sur le blanc l'ombre d'un discours.

Galerie de France, 52, rue de la Verrete, Paris 4- Tél. : 42-74-38-00. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 heures à 19 heures. Jusqu'au 3 octo-

James Welling

Cet artiste américain, qui utilise princi-palement la photographie, présente trois séries récentes (paysages de mer, photo-graphies du soleil, drapés) qui sont autant de réflexions sur les relations conselles judi et se représentation réformentre le réel et sa représentation, notam-ment en bouleversant le motif et la matière de l'image.

Galarie Sansa Saouma, 16, rue des Cou-tures-Saint-Gervais, Paris 3., 78.: 42-740-44. Tous les jours seuf dimanche, landi de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 31 octobre.

Régions

Antibes

Eduardo Chillida

Deraiers jours pour voir les travaux du grand sculpteur espagnol d'aujourd'hui,

**GRAND PALAIS** FIGURATION

CRITIQUE 92

l'œuvre sur papier et les sculptures en teure. Où Chillida peut être monumental et impressionner.

Musée Picasso, château Grimaldi, 06600. Tél.: 93-34-71-07. Tous les jours sauf mardi et jours fériés de 10 haures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 21 septembre.

<u>Arles</u>

Jasper Johns

À travers une série de gravures depuis 1960, une bonne façon d'approcher les recherches polymorphes du peintre amé-

Fondation Vincent-Van-Gogh, Palais de Luppé, 26, rond-point des Arènea, 13200. Tél.: 90-49-94-04. Tous les jours de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'ag 30 sep-Dieppe

Raoul Ubac et le vitrail

A l'occasion de l'installation d'un vitrail A rocasion de l'instalation d'un vittain de Raoul Ubac en l'église de Varenge-ville, près de ceux de Braque, une expo-sition de l'artiste beige qui, creusant son sillon dans l'ardoise, la sculpture ou la peinture, savait évoquer la nature lors-que l'homme la façonne.

Château-musée, rue de Chastes, 76200. [él. : 35-84-19-78, Tous les jours de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 30 septembre

Marseille

Jean-Michel Basquiat

Ultime occasion de visiter l'exposition rétrospective de Jean-Michel Basquiat.
Black, il a conquis Sobo avec ses tags. Et
le reste du monde avec ses tableaux.
L'exposition de Marseille retrace sa tratoire fulgurante et révèle son formidable potentiel de peintre.

Musés Cantini, 19, rue Grignan, 13006. Tél. : 91-54-77-75. Toca les jours sauf lundi de 10 heures à 17 heures. Jusqu'au

Meymac Jesus-Rafael Soto

Il reste pen de temps pour faire le point sur l'œnvre de Soto, à travers les quatro-vingts œuvres – dont un pénétrable – rémies à l'abbaye de Meymac. Vénézuelien de Paris, ou parisien de Caracas, il est anjourd'hui un des représentants les plus marquants de l'art cinétique et de son extension dans l'environnement

Centre d'art contemporain, abbaye Saint-André, 19250. Tél.: 55-95-23-30. Tous les jours de 10 heures à 42 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'an 27 sepre. 15 F.

Poitler<del>s</del>

**James Turrell** 

Cet Américain, un méditatif, de la côte humière et entend nous y plonger. A Poi-tiers plus que jamais, où il faut vraiment plonger en maillot de bain, pour s'immerger dans l'œuvre.

Confort moderne, 185, faubourg du Pont-Neuf, 86000. Tél.: 49-46-08-08. Mer-credt, vendredt de 13 heures à 19 heures, jeudi de 13 heures à 23 heures, vendredt de 13 heures à 19 heures, samedi de 14 heures à 23 heures, dimanche de 14 heures à 23 heures. Jusqu'au 11 octobre.

Rochechouart

Tony Cragg

Dernière occasion pour rencontrer l'œu-vre d'un des plus surprenants produits de la sculpture britannique des années 80, capable d'empiler avec art les maiériaux les plus hétéroclites.

Musée départemental d'art contempo-rain, Château, 87600. Tél.: 55-03-77-77. Tous les jours sauf lundi, mardi, de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Juaqu'au 27 septembre.

Saint-Paul-de-Vence

L'Art en mouvement

Une exposition historique, de Degas à Tinguely en passant par les futuristes et les cinétiques, qui restime une histoire des avant-gardes à travers le mouvement grâce à des œuvres souvent exception-nelles. Des plus sérieux aux plus hudiques, un hommage à tous ceux qui vou-laient faire bouger les choses.

Fondation Maeght, 06570, Tél.: 93-32-81-63. Tous les jours de 10 heures à 19 heures, Jusqu'au 15 octobre.

Tanlay

Bernard Réquichot

Peintures, dessins, papiers choisis, reli-quaires d'un marginal, contemporain d'Yves Klein anquel on peut l'opposer, et dont l'œuvre arrachée au corps, curieusement fraiche, mente plus ample

Centre d'art contemporain du chittess de Tanley, 88430, Tél.: 86-75-76-33. Tous les jous de 11 heures à 19 heures. Jus-qu'au 4 octobre. 10 F.

La sélection « Arts » a été établie par : Harry Bellet « Architecture » : Frédéric Edelmann « Photo »:

.. .

. . . . . :

Classique

Rarement enregistrées, les donze

Danses espagnoles de Granados

sont de petits chefs-d'œuvre dont la variété des harmonies, le jaillis-

sement melodique est transcrit

dans une écriture pianistique dont

la plénitude s'appuie sur des har-

monies agencées avec une absence

totale de convention proches du

travail effectué par Chopin dans

ses mazurkas et ses valses (les

D'alture schumanienne (la «folie»

seraient un palimpseste des

éclairs de génie en moins).

Granados

Jean-François Heisser (biano)

teur allemand (le désir de partir en guerre contre l'arrière garde de la musique en moins). C'est sur ces « moins » que butent

ces pièces du compositeur espagnol, l'empêchant d'atteindre à l'universalité. A l'image de celle d'autres compositeurs de la même époque ou de temps plus récents qui éprouvent des difficultés à franchir les frontières de leur pays (Fauré, Reger et Hindemith, par exemple). Causes renforcées par l'assoupissement de l'Espagne musicale entre l'arrivée au pouvoir de Franco et sa mort : rien d'autre ne peut expliquer que les admirables Goyescas du même Granados et l'Iberia d'Albenia ne soient davantage jouées qu'elles ne le

Jean-François Heisser est un traducteur autorisé de cette musique. Son jeu est fidèle dans son rendu minutieux de la moindre nuance, somptueux dans sa réalisation pia nistique et émouvant dans son approche poétique.

1 CD Stato 2292 45803-2.

Rock

Eric Clapton

L'émission « Unplugged », diffu sée par la chaîne musicale MTV, est devenue un point de passage obligatoire pour le Bottin mondain du rock, entendu dans son acception large, puisque les rappers de De La Soul s'y sont produits, dans en moins), les Scènes romantiques les mêmes conditions que leurs Davidsbündlertantze du composicamarades, sans instruments élec- paix retrouvée grâce à Laurie, pré-

triques, avec des guitares sèches, des pianos à cordes, des basses acoustiques. L'exercice est suffisamment intéressant pour que certains en tirent la matière d'un disque. Après Paul McCartney, voici Eric Clapton qui revisite une par-

tie de son répertoire, entouré de ses collaborateurs habituels. Clapton sans électricité n'est plus un virtuose, son jeu linéaire est fait pour la guitare électrique. Lui manquent pour le modèle acoustique les talents polyphoniques de Mark Knopfler, la brutalité de Keith Richards. Restent les chansons et l'esprit. Or Clapton finira par rester comme un compositeur important (Layla, bien sûr, ici dépouillé du riff d'introduction, mais aussi Tears in Heaven, la chanson dédiée à son fils mort en 1990, enfin audible, sans les arrangements sirupeux de l'original) et surtout comme un vrai bluesman. Unplugged ajoute au répertoire enregistre de Clapton deux compositions de Robert Johnson (Walking Blues, Malted Milk), un titre de Bo Diddley (Before You Accuse Me) sans parler de versions nou-

Tumblin' de Muddy Waters). Reprise/WEA 9362-45024-2.

velles de piliers de son répertoire (Nobody Loves You When You're

Down and Out on Rollin' and

T.S.

Jazz

Art Pepper

Après une vie mouvementée, la

cisément, Art Pepper enregistre Laurie's Choice à Tokyo, Atlanta ou Kobé (Japon). Le trio varie -George Cables ou Milcho Leviev au piano, - pas le jeu, le plus débridé du plus pur des altos. Un temps, les plumeaux du jazz ont boudé Art Pepper: ça tombe bien et c'est élégant, il est justement en prison pour différence d'appréciation, sur la réglementation des produits toxiques, avec l'administrationn fédérale. On ne s'est même pas aperçu qu'il portait tout le poids du blues en lui et se déchirait jusqu'au free, le tout en ver-

sion californienne. Les plumeaux du jazz s'apprêtent aujourd'hui à

une révision déchirante. C'est élé-

gant et ça tombe particulièrement

bien: Art Pepper est mort en

1982.

Oliver Lake Trio

Le jazz aurait pu prendre ce tour. Les plumeaux s'y sont opposés. La tendance dominante serait au genre Willisau où ce trio a été enregistré en 1979. On la trouverait dominante. Oliver Lake serait entendu à sa juste place, décalée, extérieure, incroyablement précise et faronche à la fois. Ca défriserait. Donc, tout est bien en l'état. Oliver Lake attendra encore pour connaître le sort d'Art Pepper. C'est la loi.

1 CD Hat Art 6113.

F.M.





Profession Culture est ame source

Profession Culture est un outil nour

Profession Culture est un fournal qui

Profession Culture distingue rése-

Le N 1 de Profession Culture paraîtra le vendredi 30 octobre.

Exclusivement vendu par abonnement. Profession Culture propose un certain nombre de services

The Newson Politic comme es normal de Profession Chibrie est **Bernard Roux**, la cien Peg de Téleration su rédacl. Anne Quentin, preverle tement responsable de publications da manistère de la Culture. ma mut est a la statue de Dominique Bagouet • Laurent Bayle • André Bercoff • Jean-Michel

Boris ● Albert Bothol ● Mario Botta ● Roger Caracache ● Jean-Claude Casadessus ● Danièle Déforme ● Jean Digne ● Eglaf Fairci ● Jean Gattegno ● Pierre Gaudibert ● Sony Labou Tansi ● Jean-Philippe Lecat ● Pavel Lounguine ● Lluis Pasqual ● Christian Poitevin ● Werner Rauch ● Raymond Weher ● Théodore Zeldin • Patrick Zelnick •

BULLETIN A RETOURNER A: PROFESSION CULTURE / ARTES PRESSE, 50 RUE SAINT-ANTOINE 75004 PARIS TEL: 16 (1) 42 72 67 77 OUI, JE SOUHAITE M'ABONINER dès aujourd'hui à Profession Culture au tarti de 800 F. Je souhage adherer au Cercle au tarti de 300 F 001 / NOB. Je vous adresse mon réglement par : 🗋 chèque bencaire 🚨 Chèque postal

Souhalitez-votta recerció este lacture: OUR / NON - Seniralizz-votta recevoir Profession Culture à votre adresso personnelle OUI / NON -

**!** .

NOM.......PRENOM ......SOCIETE ..... ACRESSE (projessionnelle ou persparelle).....

Cer<del>cle</del> (a<del>chézien</del> nermale 200 F).

FRANCE, CREATIONS ET PREMIERES PRESENTATIONS A PARIS ALLEMAGNE, CANADA, LITUANIE

> THEATRE DE GENNEVILLIERS 18 Septembre - 18 Octobre

# STEPHANE BRAUNSCHWEIG

**ANTON TCHEKHOV** 

LA CERISAIE **CENTRE GEORGES POMPIDOU** 

## du 21 au 26 Septembre PIERRE GUYOTAT

**NOUVELLES SEANCES D'IMPROVISATIONS PUBLIQUES** 

THEATRE DE LA BASTILLE 22 Septembre - 25 Octobre

# **BRUNO BAYEN**

WEIMARLAND

ODEON - THEATRE DE L'EUROPE 25 Septembre - 28 Novembre

# **BRUNO BAYEN**

L'ENFANT BATARD

MC 93 BOBIGNY 29 Septembre - 22 Novembre

# ANDRE ENGEL

**ÖDÖN VON HORVÁTH** LEGENDES DE LA FORET VIENNOISE

LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD-BARRAULT

**EIMUNTAS NEKROSIUS** 

30 Septembre - 2 et 4 Octobre **ANTON TCHEKHOV** ONCLE VANIA

1º et 3 Octobre V. KOROSTYLIOV

PIROSMANI, PIROSMANI... CENTRE GEORGES POMPIDOU

## ROBERT LEPAGE

WILLIAM SHAKESPEARE

15-16-17 Octobre

MACBETH 19-21-22 Octobre

CORIOLAN 24-25-26 Octobre

LA TEMPETE THEATRE DE L'ATHENEE - LOUIS JOUVET

€.

3 ]

# JOEL JOUANNEAU

16 Octobre - 21 Novembre JOEL JOUANNEAU LE MARIN PERDU EN MER 18 Octobre - 22 Novembre

**JOSEPH CONRAD** AU CŒUR DES TENEBRES

THEATRE DE GENNEVILLIERS

## . du 22 au 31 Octobre ROBERT WILSON

**GERTRUDE STEIN** DOCTOR FAUSTUS LIGHTS THE LIGHTS

LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD-BARRAULT

## du 19 au 29 Novembre ROBERT LEPAGE

LE POLYGRAPHE

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE 19 Novembre - 22 Décembre

# GILBERTE TSAI

APPARTEMENT TEMOIN DE PLEIN FOUET

CENTRE GEORGES POMPIDOU du 25 au 30 Novembre

# Robert Lepage

LES AIGUILLES ET L'OPIUM

THEATRE DE L'ATHENEE - LOUIS JOUVET 26 Novembre - 20 Decembre

# andre Marcon Mark Blezinger

**VALERE NOVARINA** L'INQUIETUDE

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE

#### du 3 au 29 Décembre **MARIE VAYSSIERE**

FLANN O'BRIEN LE PLEURE MISERE

18 SEPTEMBRE - 29 DECEMBRE

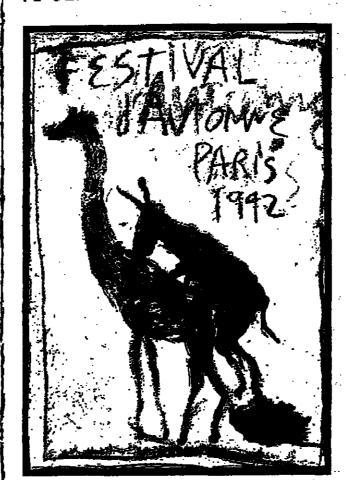



LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD-BARRAULT du 21 au 24 Octobre

## MATHILDE MONNIER, **LOUIS SCLAVIS**

**ELISABETH PETIT, LOUIS SCLAVIS, MATHILDE MONNIER** 

CENTRE GEORGES POMPIDOU du 5 au 8 Novembre

10 & 10 DANZA du 12 au 15 Novembre
COMPAGNIE METROS

du 18 au 22 Novembre

## DOUGLAS DUNN AND DANCERS STEVE LACY

OPERA DE PARIS GARNIER du 17 au 21 Novembre

MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY

du 26 au 28 Novembre **COMPAGNIE BAGOUET** 

MUSIQUE TRADITIONNELLE LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD BARRAULT du 7 au 11 Octobre MOZAMBIQUE

CHOPI TIMBILA **ORCHESTRE DE XYLOPHONES** 

CONCERTS

LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD BARRAULT

#### 19 Octobre **HEINZ HOLLIGER**

**ENSEMBLE DU VALAIS** ELMAR SCHMID, CLARINETTE DIRECTION, HEINZ HOLLIGER

OPERA DE PARIS BASTILLE 28 Octobre

# LUCIANO BERIO

ORCHESTRE DE LA RAI, TURIN RASCHER SAXOPHONE QUARTET **LONDON VOICES** 

**NEW LONDON CHILDREN'S CHOIR** ESTI KENAN OFRI, LUISA CASTELLANI, VOIX DIRECTION, LUCIANO BERIO

RENSEIGNEMENTS 42 96 96 94

LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD-BARRAULT-

# JEAN-CLAUDE ELOY

# HEINER GOEBBELS

ENSEMBLE MODERN, DIRECTION PETER RUNDEL

# IANNIS XENAKIS

DIRECTION ET PIANO, ROGER WOODWARD

PORTRAIT D'EMMANUEL NUNES **EN QUATRE CONCERTS** 

## EMMANUEL NUNES

16 Novembre LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD-BARRAULT **ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN DIRECTION, KENT NAGANO** 

ORCHESTRE ET CHŒUR DE LA FONDATION GULBENKIAN DIRECTION, FARHAD MECHKAT et FERNANDO ELDORO

GERARD BUQUET, TUBA
ERNESTO MOLINARI, CLARINETTE
SYLVIO GUALDA, LES PLEIADES, PERCUSSIONPIERRE-YVES ARTAUD, FLUTE

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES

19 et 20 Novembre SALLE WAGRAM ORCHESTRE DE LA FONDATION GULBENKIAN ENSEMBLE MODERN ENSEMBLE DE PERCUSSION DIRECTION, EMILIO POMARICO et KASPER DE ROO PIERRE-YVES ARTAUD, FLUTE GERARD CAUSSE, ALTO

> SPECTACLES MUSICAUX ODEON - THEATRE DE L'EUROPE

# du 23 au 25 Octobre CARLES SANTOS TRAMUNTANA TREMENS

LE ROND-POINT - THEATRE RENAUD-BARRAULT du 4 au 7 Novembre

# ROBERT ASHLEY

IMPROVEMENT (DON LEAVES LINDA) eL/AFICIONADO:

#### du 10 au 15 Novembre MEREDITH MONK

FACING NORTH

OPERA

MC 93 BOBIGNY du 11 au 21 Décembre

PHILIP GLASS - ROBERT WILSON

EINSTEIN ON THE BEACH

CINIC NAM



OPERA DE PARIS BASTILLE

# LE CUIRASSE POTEMKINE

S.M. EISENSTEIN MUSIQUE EDMUND MEISEL, VERSION RESTAUREE ACCOMPAGNEE PAR L'ORCHESTRE "SUDWESTFÄLISCHE PHILHARMONIE

ESPACE SAINT-MICHEL

#### du 2 au 15 Décembre LE CINEMA DES PAYS BALTES

FICTIONS, DOCUMENTAIRES, FILMS D'ANIMATION

**CINEMATHEQUE FRANÇAISE** 

#### 5 Décembre **BORIS LEHMAN**

BABEL-

du 8 au 14 Décembre CINEMA UNDERGROUND DES ANNEES 60

# KENNETH ANGER

du 9 au 14 Décembre

## INTEGRALE MICHAEL SNOW

12 et 13 Décembre

#### **VERSION INTEGRALE** BERLIN ALEXANDERPLATZ

R.W. FASSBINDER GALERIE NATIONALE DU JEU DE PAUME du 15 Décembre au 31 Janvier 1993 CINEMA UNDERGROUND NEWYORKAIS

RETROSPECTIVE **JONAS MEKAS** 

LOCATION DANS LES THEATRES - PAR CORRESPONDANCE AU FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS - 156, RUE DE RIVOLI - PARIS 1\*

LE FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS EST SUBVENTIONNE PAR LE MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, DEPARTEMENT DES AFFAIRES INTERNATIONALES, LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES, ASSOCIATION FRANÇAISE D'ACTION ARTISTIQUE, LA VILLE DE PARIS - AVEC LE SOUTIEN DE : GOETHE INSTITUT, PRO HELVETIA, FONDATION CALOUSTE GULBENKIAN, LA REGION DU PIEMONT, LES SERVICES CULTURELS DE L'AMBASSADE QU CANADA - AVEC LE CONCOURS DE : ASSOCIATION ORCOFI POUR L'OPERA, LA MUSIQUE ET LES ARTS, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, FONDATION DE FRANCE, FONDATION MERCEDES-BENZ FRANCE, BANQUE WORMS, SACEM, YVES SAINT-LAURENT, MOUTON A CINQ PATTES, ISSEY MIYAKE, BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA ET DE L'ASSOCIATION LES AMIS DU FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS





724 \*

E. Arrive

2008年19月

温度性 変 🍁

변경한 발 호 显在 图41 配

- 23 i mary FY12 1 4:3

2872 (S. ...)

351.# <sub>1</sub>.

4.20

